

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



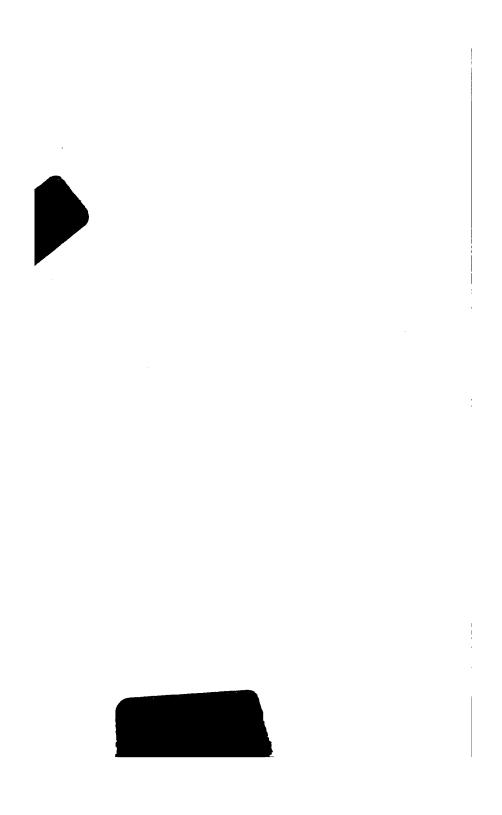

.

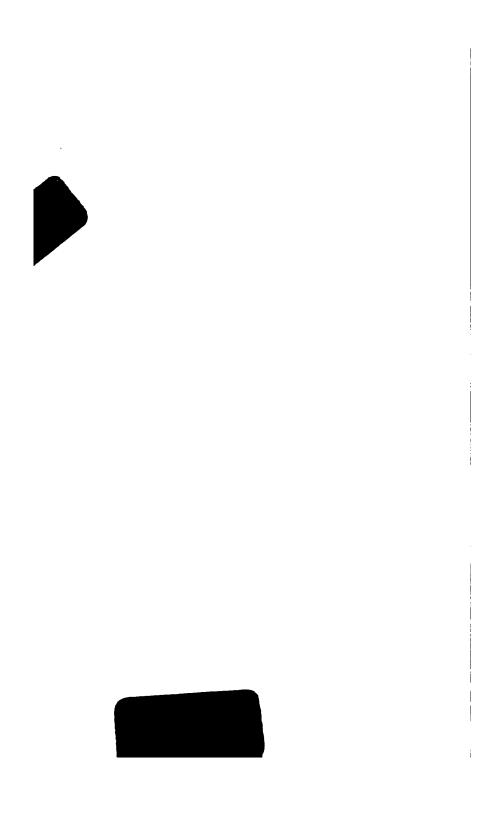

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

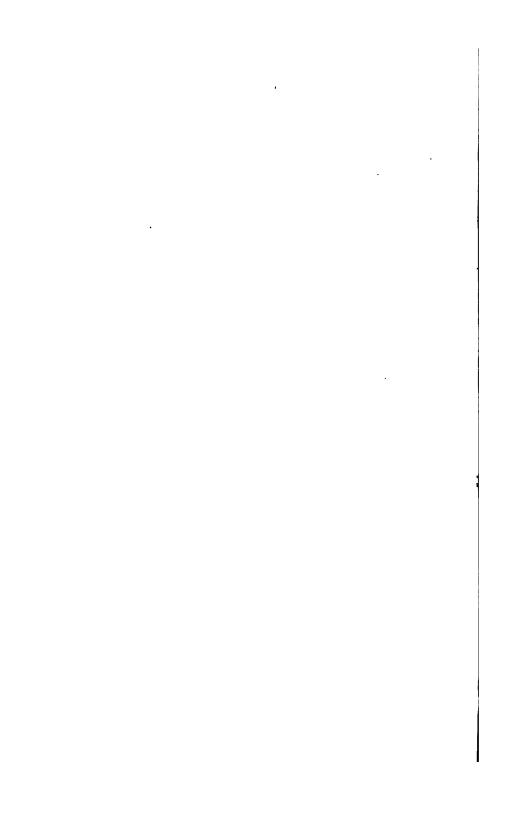

# HISTOIRE

DE LA

RÉVOLUTION DE 1789,

E T

DE L'ETABLISSEMENT

D'UNE CONSTITUTION

EN FRANCE.

TOME SECOND.

Les Tomes suivans seront incessamment sous presse.

FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.

Tome premier,

Page 83, ligne dernière, des révolutions, lisez des

Tome second.

Page 335, ligne , capitation populaire, lifez captation de popularité.

# HISTOIRE

DE LA

RÉVOLUTION DE 1789,

5175 ET

DE L'ETABLISSEMEN'T

# D'UNE CONSTITUTION

EN FRANCE;

PRÉCÉDÉE de l'exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable.

PAR DEUX AMIS DE LA LIBERTÉ.

TOME SECOND.



### A PARIS.

Chez CLAVELIN, Libraire, rue Serpente, Nº. 10, Quartier Saint-André-des-Arcs.

1790.

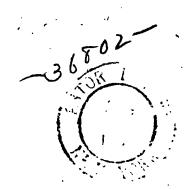

2.16



# HISTOIRE

GÉNÉRALE

DE LA RÉVOLUTION DE 1789.

#### CHAPITRE PREMIER.

Préparatifs du marquis de Launay pour la défense de la Bastille. — Sa persidie. — Siège complet de cette forteresse, avec des particularités peu connues. — Acharnement du peuple contre le gouverneur & sa troupe. — Méprise fatale de la vengeance populaire. — Générosité des Gardes-Françoises. — Traits divers de magnanimité.

LE despotisme nous menaçoir encore du haut des remparts de la Bastille. Le marquis de Launay, digne ministre de Tome II.

### 2 RÉVOLUTION DE 1789,

ses vengeances, étoit chargé de la garde de cès affreux donjons; frémissant au seul nom de liberté, tremblant de voir tarir avec les larmes de ses victimes, cet or, objet de ses desirs & le prix de leurs tourmens & de sa barbarie, l'avare & lâche satellite de la tyrannie s'entouroit depuis long-tems d'armes & de canons.

Depuis l'émeute du fauxbourg S. Antoine, il s'occupoit sans relâche de ses préparatifs de désense. Quinze pièces de canon bordoient ses tours, & trois pièces de campagne placées dans la grande cour en face de la porte d'entrée, présentoient une mort assurée aux téméraires qui oseroient l'assaillir. 400 biscayens (a), 14 cossertes de boulets sabotés (b), 1500 cartouches, des boulets de calibre, & 250 barils de poudre du poids de 125 livres chacun, composoient ses munitions. Cette poudre avoit été transportée de l'Arsenal

<sup>(</sup>a) Balle grosse comme une bille de billard.

<sup>(</sup>b) Boulet qui porte avec lui sa cartouche.

à la Bastille par les Suisses de Salis-Samade. dans la nuit du 12 au 13 juillet. Dès le 10 du même mois, il avoit fait monter sur les tours six voitures de pavés, de vieux ferremens, des boulets qui n'étoient pas de calibre, &c. pour défendre les approches du pont, dans le cas où les munitions viendroient à manquer, & où les assiégeans s'approcheroient assez pour que le canon ne pût plus les atteindre. Quelques nuits auparavant, il avoit eu la précaution de faire tailler d'un pied & demi les embrâsures, pratiquer des meurtrières, réparer tous les ponts-levis & enlever tous les gardes-fou pour qu'ils ne pussent pas favoriser le passage du fossé lorsque les ponte seroient levés. Dans son logement même, une fenêtre fermée par des madriers de chêne assemblés, à rainures & languettes, offroient six ouvertures propres à recevoir le canon d'un fusil; une jalousse négligemment baissée en déroboit la vue. Il avoit retiré du magasin d'armes douze fusils de rempart ou amusettes du comte

## A ŘÉVOLUTION DE 1789,

de Saxe, portant chacun une livre & demie de balles, & en avoit sait préparer six pour sa désense. 82 soldats Invalides, dont deux canoniers de la compagnie de Monsigni, & 32 Suisses du régiment de Salis-Samade, commandés par M. Louis de Flue, lieutenant de grenadiers, composoient sa garnison. Tel étoit l'état de ses forces le mardi 14 juillet. Mais les munitions de guerre lui avoient fait oublier les provisions de bouche : elles consistoient en deux sacs de farine & un peu de riz. Il ne manquoit pas de bois; mais il n'avoit d'autre four qu'un petit four à pâtisserie, & d'autre eau que celle que fournissoient des canaux par le moyen d'un bassin extérieur, foible ressource dont on pouvoit aisément le priver.

Il est nécessaire pour l'intelligence des détails où nous allons entrer, de donner une idée de la forteresse elle-même.

Le château de la Bastille étoit composé de huit grosses tours rondes dont les murs avoient environ six pieds d'épaisseur; elles

## 6 Révolution de 1789,

quelle se voyoit l'hôtel du gouverneur. En face de cet hôtel étoit une avenue longue de 17 toises, dont le côté droit étoit bordé par un corps-de-logis où se trouvoient une cuisine & une salle de bains; ce bâtiment étoit construit sur un pont dormant qui traversoit le grand fossé, & sur lequel s'abaissoit un pont-levis. Au-delà étoit encore un autre corps-degarde : c'est par-là que l'on arrivoit à la grande cour intérieure, après avoir franchi une grille de fer qui servoit de retranchement à la sentinelle, dont la consigne étoit de ne pas laisser approcher d'elle les prisonniers à la distance de trois pas. Cette grande cour avoit 102 pieds de long sur 72 de large; elle étoit environnée des tours dites la Liberté, de la Bertaudière, de la Bazinière, de la Comté, du Trésor & de la Chapelle, & des massifs qui joignoient ces six tours & s'élevoient à la hauteur de 73 pieds 3 pouces en dedans. Cette cour étoir terminée par un bâtiment qu'une inscription en

lettres d'or sur du marbre noir, annonçoit avoir été construit sous le règne de Louis XV & le ministère de M. de Saint-Florentin, par M. de Sartine, alors Lieutenant de police, pour le logement des officiers de l'état-major, & qui séparoit la grande cour de la cour du puits; celle-ci étoit environnée des tours du Puits & du Coin & des massifs correspondans, & avoit 72 pieds de long sur 42 de large. C'étoit la basse-cour du château; un bastion qui servoit autrefois de promenade aux prisonniers, & depuis quelques années de potager au gouverneur, étoit joint au fort par une espèce de galerie qui communiquoit au chemin de ronde.

La forteresse étoit environnée entièrement d'un large fossé toujours à sec, excepté dans les tems pluvieux, ou lorsque la rivière étoit haute. Une forte mâçonnerie de 36 pieds de hauteur couvroit sa surface latérale extérieure, à laquelle étoit scellée une galerie de trois pieds & demi de largeur qui régnoit dans tout le contour de cette espèce de contrescarpe. On y arrivoit par des pas de souris ou par des escaliers placés à droite & à gauche du pont. Cette galerie formoit ce qu'on appeloit le chemin de ronde, parce que des officiers & des sergens y faisbient de fréquentes rondes, sur-tout la nuit, pour s'assurer de la vigilance des quatre sentinelles qui y étoient placées, & qu'on relevoit de deux heures en deux heures. Au sommet des tours étoit une terrasse prolongée le long des massifs par lesquels ces tours se communiquoient, & au bord de laquelle régnoit un parapet. Tel étoit ce fameux château de la Bastille, qui, sans être bien fort, étoit, dit Saint-Foix, le plus redoutable de l'Europe.

M. de Launay fit prendre les armes à la garnison le lundi 13, à deux heures du matin, & la fit rentrer dans l'intérieur. Les portes du quartier furent sermées: la compagnie y laissa tous ses effets. Deux soldats Invalides sans armes surent chargés de veiller à l'ouverture & à la sermeture

des portes donnant sur l'Arsenal & la rue S. Antoine; on établit des factionnaires à tous les postes, & douze hommes surent placés sur les tours pour observer ce qui se passoit au dehors.

Entre onze heures & minuit, on tira sept coups de fusil à bale sur ces observateurs, ce qui donna l'allarme; mais elle n'eut pas de suite. Dans la matinée du 14. plusieurs députations vinrent demander au gouverneur, des armes & la paix; il les affura de ses bonnes intentions & les recut au gouvernement, après avoir donné au peuple des otages pour leur sûreté. Une grande partie de l'état-major étoit d'avis qu'il ne prît aucune mesure hostile; mais excité par les conseils perfides du sieur Louis de Flue, commandant des Suisses, par les ordres du baron de Bezenval & les promesses de M. de Flesselles, il se décida à employer la violence. On avoit fait jurer les Suisses qu'ils feroient seu sur les Invalides s'ils refusoient d'obéir au gouverneur; & pour étouffer la voix de

## 10 RÉVOLUTION DE 1789,

la patrie qui crioit à nos braves vétérans qu'ils étoient François, on leur avoit tellement prodigué la boisson, que plusieurs d'entr'eux étoient ivres.

A onze heures du matin, M. de la Rosière, député du district de S. Louis de la Culture, se présente au pont de l'Avancé, suivi d'une grande multitude qui s'arrête dans la première cour. Il entre chez le gouverneur & lui dit : « Je viens, » Monsieur, au nom de la nation & de » la patrie, vous représenter que les ca-» nons que l'on voit braqués sur les tours » de la Bastille, causent beaucoup d'in-» quiétude & répandent l'allarme dans » tout Paris. Je vous supplie de les faire » descendre, & j'espère que vous voudrez » bien acquiescer à la demande que je » suis chargé de vous en faire ». — « Cela » n'est pas en mon pouvoir, lui répond » le gouverneur, ces pièces ont de tout » tems été sur les tours, je ne peux les » en faire descendre qu'en vertu d'un ordre » du roi. Instruit déjà des allarmes qu'elles

# ET Constitution Françoise.

- » causent dans Paris, ne pouvant pas
- » les faire ôter de dessus leurs affuts, je
- » les ai fait reculer & sortir des em-
- » brâsures ».

Le député ayant obtenu avec peine, & à la prière de M. de Losme, major de la place, la liberté d'entrer dans la cour intérieure, somma les officiers & les soldats au nom de l'honneur & de la patrie, de faire changer la direction des canons & de se rendre; tous, sur l'invitation même du gouverneur, jurèrent de ne faire aucun usage de leurs armes si on ne les attaquoit. M. de la Rosière, après être monté sur les tours avec M. Delaunay, fortit du château & rentra au gouvernement, en promettant d'engager les citoyens à fournir une garde bourgeoise pour faire le service de la Bastille conjointement avec les troupes qui la gardoient.

Cependant le peuple impatient de revoir son député, le demande à grands cris. Il paroît à une fenêtre, le calme en

# 12 RÉVOLUTION DE 1789.

lui disant qu'il va le rejoindre, & sort en effet quelques momens après.

Un nombre assez considérable de citoyens vint alors se présenter devant la. Bastille pour demander des armes & des munitions de guerre. Comme ils étoient la plupart sans défense & n'annonçoient aucune intention hostile, M. de Launay les accueille, & fait baisser le premier pont-levis pour les recevoir. Les plus déterminés s'avancent pour lui faire part du motif de leur mission; mais à peine sontils entrés dans la première cour, que le pont se relève, & qu'un seu roulant de mousqueterie & d'artillerie fait mordre la poussière à une partie de ces infortunés qui ne peuvent ni se défendre ni se sauver. Ceux qui les attendoient en dehors, révoltés d'une si lâche persidie, courent sur le champ à l'hôtel-de-ville rendre compte & demander vengeance de cette barbarie.

Mais bientôt une immense multitude armée de fusils, de sabres, d'épées, de haches, &c. se précipite dans les cours

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. extérieures en criant : La Bastille, la Bastille; en bas la troupe, s'adressant aux soldats placés sur les tours. En mêmetems deux hommes, dont l'un est le sieur Louis Tournay, ancien foldat au régiment Dauphin, montent sur le toît du corpsde-garde qui étoit à côté du petit pontlevis, malgré les cris & les menaces de la garnison de la forteresse. Le brave Tournay descend seul dans la cour du gouvernement, va au corps-de-garde chercher les cless du pont-levis; ne les trouvant pas, il demande une hache, brise les verroux & les serrures, pendant que, de l'autre côté, on travailloit avec la même ardeur à enfoncer les portes. Les ouvrages de l'avancé cè lent à leurs efforts, & les deux ponts-levis sont baissés. Deux Invalides qui étoient sortis le matin pour aller prendre les vivres que leurs femmes leur apportoient, essayent en rentrant de les relever, mais l'intrépide Tournay & Aubin Bonnemere, ancien soldat de Royal-Comtois, infanterie, qui l'ayoit courageu-

### 14 RÉVOLUTION DE 1789,

sement secondé dans l'enfoncement des portes, sondent sur eux & les mettent en fuite. L'énorme machine retombe avec fracas, & dans sa chûte, écrase un homme & en blesse un autre.

Le peuple se jette alors en soule dans la cour du gouvernement, & court au se cond pont pour s'en emparer en saisant une décharge de mousqueterie sur la troupe; elle riposta par un seu vis & soutenu qui sorça les assaillans à se retirer en désordre, les uns sous la voûte de la porte de bois, dans la cour de l'Orme, les autres sous celle de la grille, d'où ils ne cessent de tirer sur la plate-sorme, sans cependant oser s'approcher pour attaquer le second pont.

Il y avoit une heure que duroit cette attaque, lorsqu'on entendit du côté de l'Arsenal, le bruit d'un tambour & de grands cris. On voit entrer au même instant dans la cour de l'Orme, par la cour des Poudres & Salpêtres, un drapeau escorté par un grand nombre de citoyens

Sur cette invitation amicale, M. de Corny, accompagné de MM. Francotay, jouaillier, électeur, la Fleurie, de Milly, de Beaubourg, de Piquot, de Saint-Honorine, Boucheron, Coutans, Six, Joannot, qui portoit le drapeau, & précédé d'un tambour, se met en marche vers la voûte qui conduit vers le pont de l'avancé. Un homme du peuple leur fait remarquer au même moment, une pièce de canon qui s'avançoit dans une embrâsure des tours, & que l'on pointoit sur la cour de l'Orme, & tout le monde leur crie de ne pas se consier aux promesses persides qu'on sembloit leur faire.

Le gouverneur de la Bastille, de son

# 16 Révolution de 1789,

côté, disoit à ses soldats: « Vous voyez » bien que ces députés ne sont pas de la » ville: c'est sûrement un drapeau dont » le peuple s'est emparé, & dont il se sert » pour nous surprendre; s'ils étoient vraiment députés, ils n'auroient pas hésité, » d'après les promesses que vous leur avez » faites, de venir me faire part des intenments de l'hôtel-de-ville ».

#### M. Francotay seul (a) s'avance avec

<sup>(</sup>a) Le patriotisme & le courage de cet électeur mérite d'autant plus les éloges & la reconnois-sance des bons citoyens, que sa modestie semble l'avoir dérobé aux recherches de tous ceux qui nous ont donné des détails sur la célèbre journée du 14 juillet. Ce sut lui qui, sur le récit d'un jeune homme qui avoit eu un bras fracassé à la Bastille, d'où il arrivoit tout couvert de son sang, engagea l'hôtel-de-ville à envoyer une députation au gouverneur pour lui demander par quel ordre il faisoit seu sur le peuple. M. de Flesselles qui le redoutoit & qui cherchoit vraisemblablement à se débarrasser d'un ennemi aussi dangereux, lui demanda d'un ton qui portoit le dési, s'il accepteroit la sommission d'aller à la Bastille. Il répondit assimmati-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. le tambour & le drapeau jusqu'aux pieds du fossé, tandis que M. de Corny & ses collègues restent sous la voûte. Plusieurs. des assaillans se jettent sur lui & le conjurent avec les plus vives instances de ne pas s'exposer ainsi au feu de l'ennemi; mais l'intrépide patriote les presse aussi vivement de s'éloigner eux-mêmes, leur observe qu'ils ne peuvent rien contre la forteresse dont l'artillerie va les foudroyer; qu'il peut demeurer seul; qu'il ne présume pas avoir rien à craindre. — Non, lui répond un de ceux qui étoient présens, nous ne voulons pas vous abandonner. nous périrons, ou nous mangerons tous ces b...là. Les assiégés lui font alors essuyer .

vement sans balancer, & demanda des collègues. Après avoir exposé sa vie pour ses concitoyens, il revint les servir de ses conseils à l'hôtel-de-ville, où il sit ouvrir à son retour, malgré la résistance du prévôt des marchands, la dépêche d'un courrier qui venoit d'être arrêté près de l'Arsenal: cette dépêche contenoit la fameuse lettre de M. de Bezenval 2 M. de Launay.

#### 18 RÉVOLUTION DE 1789,

une décharge de mousqueterie qui étend deux hommes à ses côtés, & l'oblige de se retirer au milieu du sifflement des balles qu'il voyoit pleuvoir sur la muraille attenante à la voûte sous laquelle il sut rejoindre la députation: pénetrée d'horreur & d'indignation, elle reprend le chemin de la ville avec une très-petite partie de ceux qui l'avoient accompagnée.

Le peuple furieux court au pont en poussant de grands cris; mais le seu de la place en écarte encore la multitude vune partie se retire à peu de distance; & tandis que ceux qui avoient des sussistincient sans relâche sur les bas officiers postés sur la plate-forme, une autre troupe brise à coups de haches les portes du quartier qui ne tarde pas à être livré au pillage.

Une seconde députation de la ville vient présenter au gouverneur le vœu du comité permanent, & tâcher d'arrêter l'effusion du sang. Mais écoutons l'abbé Fauchet, qui partagea les périls de cette journée, gloire de mourir pour la patrie.

« Cependant la forteresse foudroie les » peuples. Nous apprenons cet attentar » dans le palais de la commune, les globes » encore brûlans sont mis sous nos yeux. » Mon ame s'embrâse de tous les seux du » courage. Je propose à mes collègues. » animés d'une égale ardeur, le decret » qui ordonne au commandant de remet-» tre, sans verser le sang des citoyens, » cette place homicide sous la garde de » la cité. On me défère la gloire d'être » porteur de ce decret, avec l'ancien pré-» sident de nos assemblées, & deux autres » de nos généreux frères. Nous volons à » travers les périls; nous nous plaçons sous » l'artillerie fulminante; nous écartons par » des prières les peuples désespérés, qui » essayoient, à coups perdus, d'atteindre » au sommet des créneaux, les lâches as-» sassins qui faisoient pleuvoir la mort. » Nous élevons alors le decret pacifique. » Un jurisconsulte, un prêtre revêtu de

» toutes les livrées de la paix devoient » être entendus, même pour l'intérêt des » homicides de la patrie. On nous répond » par tous les feux de la guerre. Nous re-» venons trois fois avec une intrépidité » toujours nouvelle. Oh, avec quelle joie » nous ferions morts pour fauver la vie » de nos concitoyens! trois fois la réponse » à nos sommations paisibles par des tubes » foudroyans. La vie nous reste comme » par un miracle de la providence. Une » seconde députation avec un signal plus in-» telligible encore, s'il est possible, avec un » drapeau incliné, n'a pas plus de succès ».

Les députés ne pouvant se faire entendre des ennemis au milieu du tumulte du combat, donnent aux citoyens armés lecture du decret suivant.

« Le comité permanent de la milice » Parissenne considérant qu'il ne doit y » avoir à Paris aucune force militaire qui » ne soit sous la main de la ville, charge » les députés, qu'il envoie à M. le mar-» quis de Launay, commandant de la Bas» tille, de lui demander s'il est disposé à » recevoir dans cette place les troupes de » la milice Parisienne, qui la garderont de » concert avec les troupes qui s'y trou» vent actuellement, & qui seront aux » ordres de la ville ». Fait à l'hôtel-de-ville, ce 14 juillet 1789. Signé, DE FLESSELLES, prévôt des marchands & président du comité, DE LA VIGNE, président des électeurs, &c.

L'abbé Fauchet se retira ensuite avec MM. de la Vigne, Chignard & Bottidout, ses codéputés, & vint à l'hôtel-de-ville rendre compte de sa mission.

Les assaillans furieux amènent trois voitures de paille, mettent le feu au corpsde-garde avancé, au gouvernement & aux cuisines. Les assiégés tirent en ce moment un coup de canon à mitrailles, le seul, à les en croire, qui soit parti de la Bastille pendant cinq heures de combat. La plateforme & les créneaux retentissoient du bruit de la mousqueterie, & les officiers de l'état-major eux-mêmes sirent le coup

## 22 Révolution de 1789,

de fusil. Les suisses qui étoient demeurés dans la cour, avoient pratiqué un trou dans le tablien du grand pont-levis, d'où ils faisoient sur les assiégeans des décharges continuelles d'un suis de rempart, qui tua à lui seul plus de combattans que toutes les pièces d'artillerie & de mousqueterie ensemble.

L'incendie duroit encore lorsqu'on vit arriver dans la cour un détachement de grenadiers de Ruffeville, & de fusiliers de la compagnie de Lubersac, commandés par les sieurs Wargnier & Labarthe. le premier, sergent major, l'autre, sergent de grenadiers, & une troupe nombreuse de bourgeois sous les ordres du sieur Hulin, à qui d'une voix unanime ils avoient déféré l'honneur du commandement. C'étoit lui qui venoit de décider la marche des gardes-françoises occupés depuis une heure des moyens d'attaquer la Bastille avec succès. « Mes amis, » leur avoit-il dit, êtes-vous citoyeus? » marchons à la Bastille; on égorge nos

» amis, nos freres; nous avons la patrie
» à venger, des traîtres à punir; pourrions» nous douter de la victoire »?

A ces mots ces braves guerriers se précipitent sur ses pas, & vont à la forteresse avec trois pièces de canon, ils les renforcent de deux autres qu'ils rencontrent près de l'Arsenal. Quelques invalides qui · avoient rendu les armes le matin-, se joignent à eux, & ils arrivent dans la cour de l'Orme. Deux pièces de 4, un canon plaqué en argent venant du garde-meuble & un mortier, sont dressés en batterie & dirigés sur les embrasures du fort pour empêcher ses manœvres. On en place deux autres près de la pompe & du passage de Lesdiguières; bientôt on les amène à la porte qui communique au jardin de l'Arsenal, & l'on entre dans la dernière cour, malgré le feu continuel des affiégés.

L'épaisse fumée de l'incendie des bâtimens & celle qui s'élevoit de la paille enflammée avoit été quelque tems favorable aux Parisiens qu'elle déroboit à la

### 26 Révolution de 1789,

forcé les archives & brisé les armoires sous prétexte de chercher de la poudre, il court se joindre aux courageux patriotes qui attaquoient la Bastille.

Jamais on ne vit plus de prodiges de bravoure dans l'armée la plus aguérie, que n'en fit en ce jour cette multitude sans chef, d'individus de toutes les classes, d'ouvriers de toute espèce, qui, mal armés pour la plupart, & n'ayant jamais manié d'armes; affrontoient le feu des remparts & sembloient insulter aux foudres que lançoient leurs ennemis. Bourgeois, artisans, soldats animés de la même ardeur, ne prenant conseil que de leur courage, remplissoient les cours de la Bastille sous le seu de la garnison, & s'approchoient si près des tours, que le marquis de Launay lui même fit souvent usage des pavés & autres débris qu'il avoit fait monter sur la platte-forme; au milieu du désordre & de la confusion inséparables d'une action si tumultueuse, leur mousqueterie étoir si bien servie & tellement secondée par les bourgeois de la rue & du fauxbourg S. Antoine, qui, des étages les plus élevés de leurs maisons, faisoient des décharges continuelles sur le haut de la Bastille, que les assiégés n'osoient plus mettre la tête au dehors du parapet des tours. Leur artillerie sur également bien servie : le sieur Cholat, marchand de vin, qui commandoit une pièce de canon placée dans le jardin de l'Arsenal, mérita des éloges, ainsi que le sieur Georget, canonier, arrivé de Brest dans la matinée du 14, & qui sut blessé à la cuisse.

Le découragement étoit général dans la forteresse; les bas-officiers sollicitoient vivement le gouverneur de rendre sa place, & il sentoit lui-même qu'il lui étoit impossible de la désendre, la disette absolue de vivres ne lui permettant pas même de soutenir plus long-tems le siège. Les assaillans ayant abattu le premier pont, & amené leurs canons en face du second, ne pouvoient manquer de s'emparer du sort. Le marquis de Launay auroit pur sans doute opposer à la

prise du premier pont une plus vigoureuse résistance; mais ce vil agent du despotisme, plus digne d'être geolier que commandant d'une place de guerre, perdit la tête dès qu'il se vit bloqué par le peuple en surie, & se hâta de se réfugier derrière la masse énorme de ses bastions, où il espéroit pouvoir attendre en sûreté les secours qui lui étoient promis pour le soir même par le baron de Bezenval & par M. de Flesselles. Trompé dans son attente par les efforts incroyables de la multitude, effrayé de ses remords & de l'acharnement des patriotes, dans le moment où un porte-clef distribuoit du vin aux soldats, il saisit la mêche d'une des pièces de canon de la cour intérieure, & va droit à la sainte-barbe pour y mettre le feu. Un bas-officier, nommé Ferrand, lui présente sa bayonnette & le repousse. Il descend alors à la tour de la Liberté, où l'on avoit mis en dépôt une partie des poudres qu'il avoit fait venir dans la nuit du 12 au 13; mais le sieur Bequard, autre bas-officier, l'oblige de

Mais les foldats lui répondent qu'ils aiment mieux mourir que de faire périr un si grand nombre de leurs concitoyens, & qu'une plus longue résistance étant désormais impossible, il faut faire monter le tambour sur la plate-forme pour rappeler, arborer un drapeau blanc & capituler. On bat donc la chamade, & on arbore le drapeau blanc sur la tour de la

» de la Bastille ».

### 30 RÉVOLUTION DE 1789.,

Bazinière. C'étoit trop tard. Le peuple irrité de la lâche trahison du gouverneur qui avoit fait tirer sur ses députés, ne voit. qu'un nouveau piège dans ces démonstrations de paix, & s'avance toujours, faisant des décharges, jusqu'au pont de l'intérieur. L'officier suisse, adressant la parole aux assaillans à travers une espèce de créneau qui se trouvoit auprès du pont-levis, leur demande de fortir avec les honneurs de la guerre. — Non, non, lui crie-t-on. Il fair passer alors par la même ouverture, un papier que l'éloignement empêchoit de lire, en criant que l'on vouloit bien se rendre si on promettoit de ne pas massacrer la troupe. Un particulier court chercher une planche, on la pose sur le parapet, plusieurs personnes se mettent dessus pour faire le contre-poids; le brave inconnu s'avance, il est prêt à saisir le papier, mais il tombe dans le fossé, frappé selon quelquesuns, d'un coup de fusil, & meurt victime de son zèle. Le sieur Maillard, sils d'un huissier à cheval au châtelet de Paris, ou,

sélon d'autres, le brave Reole, sans s'effrayer de la mort du premier, s'avance courageusement sur cette planche longue & étroite, prend le papier & le remet entre les mains du sieur Hulin ou du sieur Elie, qui le lut à haute voix. En voici le contenu: Nous avons vingt milliers de poudre, nous serons sauter la garnison & tout le quartier, si vous n'acceptez pas la capitulation. — Foi d'officier, nous l'acceptons, dit le sieur Elie; baissez vos ponts. Mais le peuple se récrie au seul nom de capitulation, fait avancer trois pièces de canon.

On alloit tirer, déjà les rangs s'ouvroient pour laisser passer les boulets, lorsque l'ennemi voyant que l'on vouloit abattre le grand pont, fait baisser le petit pont-levis de passage qui est sur la gauche de l'entrée de la forteresse. Malgré le nouveau danger qui naissoit de cette manœuvre, les sieurs Elie, Hulin, Maillard, Reole, Humbert, Tournay, François, Louis Morin & plusieurs autres le remplissent à l'instant, après

# 32 RÉVOLUTION DE 1789,

l'avoir fixé en fermant les verroux.

Les gardes-françoises, conservant leur sang froid au sein du péril, forment une barrière de l'autre côté du pont, pour empêcher que la soule des assiégeans ne s'y portât; acte de prudence qui sauva la vie à des milliers de personnes qui se seroient précipitées dans les sossés.

Environ deux minutes après, un invalide vint ouvrir la porte de derrière le pontlevis, & demanda ce qu'on vouloit. Qu'on rende la Bastille, lui répondit-on: alors il laissa entrer. Les vainqueurs sont à l'instant baisser le grand pont, sur lequel saute aussi-tôt le brave Arné, au risque de se briser les jambes, pour empêcher qu'on ne cherchât à le relever.

Les invalides étoient rangés à la droite, & les suisses à la gauche, leurs armes étoient déposées le long du mur. Ils ôtèrent leurs chapeaux, battirent des mains, & crièrent bravo aux assiégeans qui accouroient en foule dans le fort. Les premiers entrés traitèrent les vaincus

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. avec humanité, & sautèrent au col des officiers de l'état-major en signe de paix & de réconciliation; mais quelques soldats placés sur les plates-formes, ignorant que la place s'étoit rendue, & ayant fait en ce moment quelques décharges, le peuple transporté de fureur se jette sur les invalides & les accable de mauvais traitemens. Un d'entr'eux est massacré; le malheureux Béquart, ce brave foldat qui avoit si bien mérité de la ville de Paris en arrêtant le bras du gouverneur lorsqu'il vouloit faire sauter la Bastille, & qui n'avoit pas même tiré une seule fois dans cette journée, est percé de deux coups d'épée & a le poignet abattu d'un coup de sabre. On porte en triomphe dans toutes les rues de la ville cette même main à qui tant de citoyens doivent leur salut; lui-même est arraché du fort & traîné à la Grêve. La multitude aveuglée qui le prend pour un canonier, l'attache à un gibet, où il expire avec le nommé Asselin, victime

Tome II.

### 34 Révolution de 1789,

comme lui de cette fatale méprise. On se saisse de l'étatmajor, on se jette en foule dans leur logement, on en brise ses meubles, les portes, les croisées. Dans ce désordre général ceux qui étoient dans la cour tirent fur ceux qui sont dans les appartemens & fur les plates-formes; plusieurs mêmes sont tués. Le vaillant Humbert reçoit un coup de fusil sur la plate-forme: un de ses amis est tué dans ses bras. Alors le brave Arné élevant sur sa bayonnette son bonnet de grenadier, se présente au bord du parapet, & s'expose lui-même à recevoir la mort pour faire cesser le feu.

Les sieurs Maillart, Cholat, le grenadier Arné & plusieurs autres se disputent l'honneur d'avoir arrêté le marquis de Launay. Il n'étoit point en unisorme, mais vêtu d'un frac gris avec un ruban ponceau; il portoit à sa main une canne à épée dont il vouloit se percer le sein, & que l'intrépide Arné lui arracha. Les

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. sieurs Hulin, Elie, & quelques autres se chargèrent de sa garde, & parvinrent à le faire sortir de la Bastille, non sans éprouver les mauvais traitemens du peuple, dont le cri général le condamnoit à la mort. Ils prirent la direction de l'hôtel-de-ville, escortés d'une troupe nombreuse: le sieur Elie en uniforme ouvroit la marche, portant la capitulation à la pointe de son épée; après lui venoit le, sieur Legris, garde des impositions royales, qui, ce jour-là & les suivans, se signala par des ctions d'une valeur héroique; ensuite le sieur Maillard portant le drapeau, puis le gouverneur, tenu par les sieurs Hulin & Arné. Immédiatement après marchoit le sieur de l'Epine, clerc de M. Morin, procureur au parlement.

Telle étoit l'escorte de M. de Launay. Presque tous ceux qui la composoient pensèrent être les victimes de l'acharnement de la multitude contre le prisonnier, & de leur zèle à le désendre de la rage de la populace. Les uns lui arrachoient

## 36 Révolution de 1789,

les cheveux, d'autres lui présentoient leurs épées & vouloient le percer. Le malheureux saisi des angoisses de la mort, disoit d'une voix éteinte au sieur Hulin: Ah! Monsieur, vous m'aviez promis de ne pas m'abandonner, restez avec moi jusqu'à l'hôtel-de-ville! D'autres sois s'adressant au sieur Elie: Est-ce-là, s'écrioit-il, ce que vous m'aviez promis? Ah! Monsieur, ne m'abandonnez pas!

Mais la fureur de la foule alloit toujours croissant, & son aveugle ressentiment n'épargnoit pas les conducteurs du
marquis de Launay. Le sieur de l'Epine
reçut sur la tête un coup de crosse de
fusil qui l'auroit étendu mort sans la forme
ronde de son chapeau qui lui sauva la
vié; mais il demeura sans force, & sur
contraint d'abandonner l'escorte à l'orme
S. Gervais. Le sieur Hulin lui-même,
malgré sa vigueur & sa grande taille,
ne put résister à la violence de la multitude: épuisé par les esforts qu'il avoit saits
pour le désendre, accablé de mauvais

traitemens, il fut forcé de quitter son prisonnier à la Grève pour prendre un peu de repos. A peine étoit-il assis que retournant les yeux, il apperçoit la tête de M. de Launay suspendue au haut d'une pique. Les dernières paroles qu'il prononça surent: Ah! mes amis, tuez-moi, tuez-moi sur le champ, ne me faites pas languir. Le peuple craignant qu'on ne lui enlevât sa victime, s'étoit hâté de l'égorger sur les marches de l'hôtel-deville.

M. de Losme-Salbrai, son major, homme plein de vertus & d'humanité, qui sembloit avoir é envoyé par le ciel comme un ange consolateur dans ces antres ténébreux, séjour de douleur & de larmes; M. de Losme aussi chéri des prisonniers, que M. de Launay en étoit détesté, partagea son malheureux sort; mais des traits d'héroisme & de reconnoissance signalèrent les derniers instans d'une vie que mille actions vertueuses avoient honorée.

### 40 RÉVOLUTION DE 1789, -

M. de Miray, aide-major, avoit été tué dans la rue des Tournelles, & M. de Persan, lieutenant de la compagnie des invalides, sur le Port au bled. C'est dans la poche de cet officier que l'on trouva la croix de S. Louis qui fut attachée à la boutonniere du sieur Dubois, alors fusilier au régiment des gardes françoises, aujourd'hui capitaine de la compagnie soldée du district des Barnabites. Persuadé que ce sont les belles actions qui honorent & non les décorations, il s'est contenté de l'avoir méritée, & l'a fait rendre le 3 septembre par son district, à M. de la Fayette. Celle de M. de Launay fut trouvée le lendemain chez lui, par le sieur Alexandre de Baran, qui n'étoit point au siège de la Bastille, mais qui eut le bonheur de rendre à ses concitoyens des services signalés dans la journée du 15 juillet.

Le reste de la garnison de la Bastille attendoit en tremblant la décisson de son sort. Les suisses avoient échappé à la

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 41 première chaleur du ressentiment du peuple, ils étoient couverts de sareaux de toile, on les prit pour des prisonniers: pendant le combat ils étoient restés dans la cour, où ils faisoient un seu continuel, tant par les meurtrières que par des trous qu'ils avoient pratiqués dans le pont-levis; mais ils n'étoient pas montés fur les tours; on ne les avoit pas vus pendant l'action, & la colère du peuple tomba toute entière sur les malheureux invalides, bien moins coupables que les suisses. Ceux-ci ne perdirent pas un homme durant l'attaque, un seul périt après, & le fort voulut que ce fût celui qui avoit chargé & pointé le terrible fusil de rempart qui fit tant de ravage. Se sentant probablement plus coupable que les autres, dès que le pont-levis fut baissé, il voulut fuir; mais il fut tué dans la cour du passage d'un coup de sabre ou de bayonnette; tous les autres furent conduits à la Grève. Les invalides saiss d'horreur à la vue de deux de leurs ca-

# 42 RÉVOLUTION DE 1789,

marades, suspendus au gibet fatal, accablés d'injures, abreuvés d'humiliations, sont présentés à un officier de ville: « Vous avez fait feu sur vos conci-» toyens, leur dit-il, vous méritez d'exre » pendus, & vous le serez sur le champ ». Un cri universel prononce le même jugement contre tous les défenseurs de la Baftille, & demande leur supplice. Mais les gardes françoises aussi humains dans la victoire, que terribles dans le combat, supplient le peuple de leur accorder pour prix de leurs services la vie de leurs prisonniers. On applaudit à cette générosté, la vengeance publique & particulière est désarmée, tout cède à la voix des soldats de la patrie, & les cris répétés grace, grace, font retentir la place de Grève.

Le sieur Marqué, alors sergent des grenadiers des gardes, aujourd'hui souslieutenant de la compagnie de grenadiers soldée, casernée à la porte S. Antoine, couronne par un nouveau trait d'huma-

Dans l'ivresse du succès, on avoit oublié les malheureux ensermés dans les prisons de la forteresse. On portoit les cless en triomphe dans Paris, & il fallut forcer les portes de leurs cachots. On trouva sept prisonniers, que l'on conduist au Palais Royal. Ces infortunés étoient dans une espèce de ravissement & se

# 44 RÉVOLUTION DE 1789,

croyoient bercés par les illusions d'un songe, dont le charme ne seroit que momentané. Mais bientôt ils apperçoivent le chef sanglant de leur bourreau, suspendu à la pique satale au haut de laquelle on lisoit un écriteau portant ces mots, de Launay, gouverneur de la Bastille, perside & traître envers le peuple. A cette vue, des larmes de joie coulèrent de leurs yeux, & ils élevèrent les mains vers le ciel pour bénir les premiers instans de leur liberté.

Les cless furent remises à M. Brissot de Varville qui, peu d'années auparavant avoit lui même été jetté dans ces antres du despotisme; & trois mille hommes furent envoyés pour garder ces odieuses tours, en attendant que le décret de la ville eût confirmé le vœu du peuple qui demandoit leur destruction.

Telles sont les principales circonstances de cette mémorable action, dont le succès parut incroyable à ceux mêmes qui en surent les spectateurs, que la postérité regardera comme un prodige, qui

terrassa le monstre de l'aristocratie, enflamma le courage des bons citoyens, & frappa d'un mortel effroi la troupe dorée des conjurés de Versailles. Ils disoient dans le délire de leur insolent orgueil, que c'étoit une folie que de redouter le peuple : — que pouvoit faire une multitude sans plan, sans chef, sans concert, sans armes? Une poignée de soldats, quelques coups de canon, un gibet devoient · dissiper dans quelques heures cet amas de bourgeois séditieux, accoutumés à fuir devant le guet, qui ne pourroient sans pâlir voir briller une bayonnette, ni entendre sans trembler, l'explosion d'un coup de fusil. Mais ils pâlirent eux-mêmes, ils tremblèrent, ils frémirent lorsqu'ils virent leurs remparts renversés, leurs soldats mis en fuite, & leurs foudres captives tournées contre eux-mêmes par ces mêmes bourgeois, la veille, objet de leurs mépris, & transformés en un jour en héros victorieux, & en guerriers invincibles. Ils ne savoient pas qu'on trouve plus d'un

### 46 RÉVOLUTION DE 1789,

héros sous la bure grossière, comme plus d'un vil esclave sous le riche brocard; que la cause de la liberté ennoblit ses désenseurs, exalte leur courage; que la tyrannie stétrit ses satellites; que la présence d'un homme libre les humilie, les fait rougir de leurs sers, & enchaîne leurs bras; que l'intérêt commun de la patrie est le lien le plus puissant pour réunir les essorts des citoyens; que le sentiment qui leur sert de ches & de guide, leur fait trouver en eux-mêmes plus de valeur & de force pour désendre leurs droits & leurs propriétés, que des brigands titrés ne peuvent en déployer pour les envahir.

Nous ne rapporterons point ici cette foule de traits de courage qui, dans cette glorieuse journée, étonnèrent les plus braves militaires eux-mêmes. Il n'est pas étonnant que l'on montre de l'hérossme lorsque l'on combat pour les deux choses les plus chères à tous les hommes, la patrie & la liberté. Nous citerons avec plus de plaisir quelques

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. traits qui prouveront à nos ennemis que ce n'est point une valeur brutale qui caractérise nos guerriers plébéiens, & que l'on retrouve chez eux cette élévation & cette délicatesse de sentimens que l'éducation même donne si rarement aux grands. Ils les admireroient si on les rapportoit de quelque personnage de l'antiquité ou de quelque bon gentilhomme; car la vertu pour avoir droit à leurs hommages, a besoin de lettres de noblesse. Telle est cette modestie du grenadier Arné, de Dôle en Franche-Comté, qui, oublié dans la nomination aux places de la milice soldée, ne songe pas à se plaindre, & n'est pas étonné de se retrouver simple grenadier, après des exploits pour lesquels le fils d'un duc & pair ne trouveroit point dans les honneurs militaires de récompense suffisante : tel est cet amour filial qui lui fait trouver dans sa modique paye, des moyens de soulager la vieillesse de son père & de sa mère : telle est cette réponse du sieur Delauriere,

### 48 RÉVOLUTION DE 1789,

fon compatriote, qui ayant eu la gloire de s'emparer du drapeau de la Bastille, le porte à la ville, demande un reçu; & interrogé sur son nom: Faites-le, dit il, au nom des grenadiers du troisième bataillon. C'est à regret que nous nous bornons à ces exemples, & que nous n'offrons pas ici plus de traits de vertus roturières pour servir de modèle & d'instruction à la noblesse.

La prise de la Bastille a coûté la vie à environ quarante des assiégeans. Les assiégés ne perdirent qu'un homme pendant le combat; quatre officiers & quatre soldats furent pendus ou égorgés après l'action. M. de Launay méritoit la mort sans doute: il la méritoit comme gouverneur de la Bastille. Cette qualité seule le rendoit criminel de lèze-nation: il la méritoit par sa sordide avarice & les lâches cruautés qu'il exerçoit sur les prisonniers: il la méritoit pour avoir, contre le vœu de la garnison & de l'état-major, versé le sang de ses concitoyens, fait tirer sur les députés de l'hôtel-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. l'hôtel de ville & conspiré avec M. de Flesselles contre la liberté publique; mais une tête aussi criminelle devoit tomber sous le fer du bourreau, marquée du sceau de l'infâmie dont la loi flétrit les coupables. Le soldat suisse qui avoit, pendant le combat servi le fusil du rempart, méritoit également la mort. Mais qu'avoit fait le vertueux de Losme, conduit sans doute par un génie bienfaisant dans l'affreuse enceinte de la Bastille, pour donner des consolations aux malheureux qui y gémissoient? Qu'avoit fait l'infortuné Bequard? il est prouvé par la déposition unanime des invalides, qu'il ne tira pas un seul coup de fusil pendant le combat; & il sauva peutêtre la vie à cinquante mille personnes, en prévenant l'acte de démence atroce du gouverneur: l'infortuné laisse une semme. & des enfans livrés par sa mort à l'indigence & à la misère.

Bon peuple de Paris, citoyens de toutes les classes, honorons par un acte de justice cette victoire éclatante & l'établissement

Tome II.

REVOLUTION DE 1789) de la liberté. Vainqueurs de la Bastille; vous devez la vie à ce brave militaire. c'est à lui que nous devons tous la conservation des héros qui font notre gloire: il méritoit des couronnes civiques, & il a recu la mort. Nous ne pouvons lui rendre la vie; nous ne pouvons, rendre un père à ses enfans; mais acquittons-nous envers eux de ce que nous lui devons, & réparons autant qu'il est en nous cette funeste & cruelle méprise. Que la patrie les adopte, qu'ils reçoivent aux frais de la ville une éducation honorable, & que l'on accorde à leur mère une subsistance affurée: ce ne sera pas un acte de bienfaisance, mais de stricte équité. Que si un jour une place magnifique s'élève fur ces repaires du despotisme, & qu'une colonne de marbre porte jusqu'aux cieux les noms de nos libérateurs, qu'il soit gravé au bas : « Le major de Losme fut à » la Bastille, doux, humain & compatis-' » fant; les malheureux prisonniers trou-» verent en lui un consolateur & un ami.

LE CONSTITUTION FRANÇOISE. 51 Le 14 juillet 1789.

» Bequart, bas officier de la garnison » de la Bastille, n'avoit pas tiré sur ses » concitoyens: il sauva les assiégeans & » le sauxbourg S. Antoine de la rage du » barbare de Launay, qui vouloit mettre » le seu aux poudres & saire sauter la » sorteresse. Il sut blessé de plusieurs coups » d'épées, & pendu par méprise le 14 juil» let: 1789.

» Le peuple de Paris, affligé de la mort » de ces bons citoyens, pour confacrer à » l'immortalité leurs vertus & ses regrets, » a voulu que leurs noms fussent inscrits » auprès de ceux des sauveurs de la patrie ».

Les sept prisonniers qui se trouvèrent au château de la Bastille au moment de sa prise, sont les sieurs Pujade, Béchade, la Roche, la Caurege; accusés de fahsification de lettres-de-change acceptées par MM. Tourton & Ravel, & Galet de Santerre banquiers. S'ils étoient innocens, leur détention étoit tyrannique; s'ils étoient

RÉVOLUTION DE 1789,

coupables, elle devenoit abusive. Ils ne devoient point être soustraits à leur jurisdiction naturelle. Le comte de Solages, arrêté en 1782, à la réquisition de son père, pour dérangemens d'affaires, enfermé d'abord à Vincennes & transféré à la Bastille. Pendant sept ans de prison, il n'avoit pas reçu une seule leure de sa famille ni de ses amis, quoiqu'il écrivît fréquemment : il ignoroit que fon père étoit mort; que M. le Noir n'étoit plus lieurenant de police; qu'il y avoit eu une assemblée de notables, & que les États-Généraux se tenoient à Versailles. Ayant demandé à son porte-clef la cause des coups de fusil qu'il entendoit de sa chambre, on lui dit que le peuple étoit révolté à cause de la chercé du pain. Le district de l'Oratoire, où il fut conduit, l'a pris sous sa sauvegarde & en a répondu. Le sieur Tavernier, fils naturel de M. Paris Duverney, frère de Paris Monsmartel; il y étoit détenu depuis le 4 août 1759. Enfin le sieur Whyte, conduit à la Bastille lors de l'évacuation du donjon de Vincennes. On ne fait pas depuis combien d'années duroit. sa détention, on ne fait même au juste qui il est : c'est ce prisonnier qui a été promené dans toutes les rues de Paris. Il avoit perdu la tête, ainsi que le précédent, & MM. les électeurs surent obligés de les faire transférer à Charenton peu de jours après leur délivrance.

Peut-être évoquerons-nous encore quelqu'ombre de la nuit de ces affreux cachots, & l'exposerons nous aux yeux de nos concitoyens traînant ses chaînes; & tourmentée par le fantôme de la tyrannie. Puisse cette image terrible augmenter dans tous les cœurs le faint amour de la liberté, faire tomber ces tours sourcilleuses, ces châteaux de Ham, de Pierre-en-Cise, de Joux, des îles Sainte-Marguerite, &c... ces murs de Charenton, de Saint-Ouen, du mont Saint-Michel, & tous ces monumens de despotisme qui déshonorent encore le royaume libre des francs! Que tous ces ténébreux mystères soient ensin révélés

# 74 RÉVOLUTION DE 1789;

au grand jour; que les tyrans s'enfuiens en rugissant, comme des bêtes carnacières à la lumière du soleil, & que l'on ne reconnoisse plus en France, dans les prisons mêmes, que l'empire des loix, de la raison & de l'humanité!



### CHAPITRE II.

Nouvelles manœuvres des partifans du defpotisme. — Trahison de M. de Flesselles
reconnue. — Sa mort. — Nuit du 14
au 15 juillet. — Comment on reçoit à
Versailles la nouvelle de la prise de la
Bastille. — Rage impuissante des conjurés. — Instance de l'Assemblée Nationale
sur le renvoi des troupes. — Dévouement
patriotique de M. le duc de Liancourt. —
Le roi au milieu des Réprésentais de la
Nation.

MALGRÉ nos succès, la vigilance la plus attentive pouvoit à peine arrêter les manœuvres des ennemis de la liberté: ils s'efforçoient de tourner contre nousmemes, & nos précautions & nos avantages. Des patrouilles armées parcouroient les rues pour veiller à la suréé générale & particulière; des troupes de mauvais citoyens infestolent en même tems la

# ville, & sous prétexte de la garder, cherchoient à la vendre aux tyrans. Des soldats quittoient en soule seurs drapeaux & venoient se réunir sous l'étendart de la patrie; des bataillons ennemis s'intro-

duisoient dans nos murs & cherchoient à

nous surprendre.

Un détachement de hussards & de dragons entré dans Paris le jour même de la prise de la Bastille, s'avance jusque sur le pont-neuf, leur chef s'arrête en face de la statue de Henri IV, & dit au peuple: Messieurs, nous venons nous réunir à, vous comme à nos frères, nous combattrons pour vous, & je vous annonce que vous allez avoir tout le régiment des dragons, tous les hussards, & Royal-Allemand cavalerie. Cependant soit terreur à la vue de tant de bourgeois annés, soit remords d'une conduite si lâche, leur air morne & sombre annonçoit le trouble de leur ame, & malgré leurs témoignages, de zèle, & d'amitié, an se dessa de leurs intentions. Un citoyen por

٠;

ie

ent la foule, dit à l'officier: Quel gage, Monsieur, nous donnerez-vous de votre sidélité, si vous venez en armes vous réunir à nous, la soumission doit être la première preuve de votre bonne soi: commencez donc par mettre pied à terre, & remettez vos armes pour les recevoir des mains de la nation. L'officier garde le silence, les hussards & les dragons refusent de quitter leurs armes & leurs chevaux: présentés à l'hôtel-de-ville, ils resusent de nouveau de mettre bas les armes, & sont alors renvoyés sous bonne escorte jusqu'à la barrière.

Dans le même tems un particulier se présentoit au comité, offrant une somme de cinq cent mille livres & six mille hommes de troupes, si on vouloit le nommer commandant général de la milice Parisienne, & cet homme avoit été quatre ans auparavant l'artisan de la ruine de MM. Tourton & Ravel, & entretenoit des liaisons avec MM. de Flesselles & de Launay. Il reçut du prévôt des

# y8 Revolution de 1789,1"

marchands une épée qu'il lui avoit, diton, donnée lui-même pour la recevoir ensuite de ses mains. Quoi qu'il en soit, on le remercia de ses offres, & il se mit par une prompte retraite hors de la portée de la reconnoissance de la multitude qui, malgré ses offres brillantes, crut voir en lui plutôt un traître à punir, qu'un patriote à récompenser.

Une plus grande victime alloit être immolée à la fureur du peuple. M. de Fleffelles, prévôt des marchands, étoit suspect à un grand nombre de citoyens. On le soupçonnoit de conserver avec les ennemis des relations criminelles & de n'être resté à la tête de l'adminiferation de la ville, que pour avoir plus de moyens de la trahir. Il fatiguoit de courses inutiles les nombreuses députations qui venoient lui demander des armes; il les envoyoit successivement dans des couvens situés à de grandet distances les uns des autres, leur assurant qu'ils recéloient de grands dépots de sussis. Il

Toute la ville murmuroit, le cri gé-

néral l'accusoit de trahison : pour l'en convaincre on résolut de s'attacher à ses pas & dessurveiller sa conduite. Dès le lundi soir les portes de la ville surent gardées; les voitures des nobles qui sortoient en foule pour n'être pas les témoins ou les victimes de la catastrophe qui se préparoit, furent arrêtées; nombre de couriers furent conduits à l'hôtel-de-ville. les lettres ouvertes, & les paquets décachetés. Les lumières que l'on acquéroit de toutes parts contribuoient à augmenter les soupçons contre le chef du comité permanent. Mais la prise de la Bastille le fit trembler, & une lettre trouvée dans la poche du gouverneur, décida sa perte; elle ne laissoit aucun doute sur sa persidie: j'amuse les parissens, lui écrivoit-il, avec des cocardes & des promesses, tenez bon jusqu'au soir, & vous aurez du renfort.

A la vue de cette lettre, le prévôt des marchands interdit, peut à peine balbutier quelques mots. Des membres du comité cherchent envain à couvrir l'horreur de son crime: une voix s'élève: Sorrez. M. de Flesselles, vous êtes un traître.— Je vois bien, Mefficurs, que je ne vous plais pas, répond-il en changeant de couleur, & je me rezire. Il sort en esset & descend l'escalier de l'hôtel-de-ville accompagné de plusieurs personnes, chargées de l'observer. Il leur parloit de très-près & avec beaucoup d'agitation: Meskeurs, leur disoit-il, vous verrez chez moi quelles ont été mes raisons; quant vous ferez à la maisen, je vous expliquerai sout cela.... Cependant il cherchoit à s'entourer de son escorte comme d'une sauve-garde, pour échapper à la curiosité inquiète d'un peuple irrité. Il avoit déjà traversé le-milieu de la Grève lorsqu'un jeune homme qui, outré de ses persidies, le suivoit pas à pas & n'épioit que le moment de le sacrisser à la vindice publique, arrête sa marche en face de l'arcade S. Jean, & lui présentant son pistolet : Traître, lui dit-il, tu n'iras pas plus loin. Le magistrar chancelle & tombe percé

# en expirant de mille autres coups que la foule pressée qui l'environne, fait pleuvoir encore sur son cadavre. On lui tranche la tête & on la porte en triomphe avec celle du marquis de Launay, son complice.

L'approche des ténèbres, les chants d'allégresse & les cris de sureur de la multitude qui se pressoit avec une joie barbare autour de ces sanglantes dépouilles & chargeoit d'imprécations ces têtes coupables, les canons de la Bastille que l'on traînoit précipitamment aux postes les plus exposés, les patrouilles doublées & même triplées, tout annonçoit qu'à cette mémorable mais orageuse journée, alloit succéder une nuit aussi orageuse & peut-être plus sunesses.

Le bruit se répand que les ennemis se présentent aux portes de Paris, qu'on en a vu à la barrière d'Enser. Quinze cens bourgeois accourant à cette barrière, conduits par des gardes françoises se précédés de quelques pièces de canon, ils sont quelques décharges de mousque-

ET GONSTITUTION FRANÇOISE. terie, & les troupes disparoissent. Tous les premiers étages sont aussitôt illuminés; femmes, vieillards & enfans veillent pour la garde de leurs foyers, tandis que le reste des citoyens se rassemble dans divers corps-de-gardes, sur les quais & les places publiques, pour prévenir toute surprise. A minuit, un cri universel retentit dans toutes les rues, aux armes, aux armes, l'ennemi est dans les fauxbourgs. En une demi-heure tous les habitans sont armés, une partie est distribuée dans les différens postes, le reste marche à la découverte. Les allarmes succèdent aux allarmes, on prête l'oreille toute la nuit, on s'attend à quelque chose de sinistre. On sait que trente mille soldats dispersés dans plusieurs camps menacent la capitale; on sait que des agens secrets du despotisme travaillent dans son enceinte même à préparer leurs torches, à aiguiser leurs poignards, & qu'ils sont prêts à porter par-tout le fer & le feu. On sonne sans interruption dans toutes les

### 64 Révolution de 1789,

paroisses, le son lugubre du tocsin n'est interrompu que par le fracas de l'artil-Terie, que le silence de la nuit rend plus épouvantable encore, & par ces cris prolongés d'un ton lugubre : Ne vous couchez pas, soignez vos lampions, nous avons besoin de voir très-clair cette nuit. Les rues sont baricadées, des excavations profondes sont faites à l'entrée des barrières pour fermer le passage à la cavalerie; les fenêtres restent ouvertes; on y attend l'ennemi pour l'écraser sous une grêle de pierres & sous le poids des meubles s'il ose pénétrer dans la ville. Toutes ces précautions furent le falut des citoyens que l'on avoit espéré de surprendre pendant leur sommeil, & d'ensevelir dans leur triomphe.

La première nouvelle de la prise de la Bastille sut regardée à Versailles comme une imposture. L'appareil menaçant des tours de cette sorteresse, l'ensemble de ses sossés, de ses grilles, de ses murailles & de ses bastions, le respect d'essroi mêlé au sentiment d'hor-

reur

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. reur qu'on éprouvoit en l'abordant, tout confirmoit encore l'idée qu'elle étoit imprenable; ce ne fut que sur le rapport bien authentique de plusieurs couriers dépêchés à toute bride, que l'on crut enfin à la réalité de la victoire remportée par les Parisiens. Les conjurés remplis de consternation & de fureur, prennent alors le parti désespéré, d'employer les dernières violences, de réduire en cendres l'Assem. blée Nationale, & de se noyer dans le sang de leurs concitoyens. On fair partir courier sur courier pour les divers lieux où les troupes sont cantonnées; mais elles se refusent à tant de crimes, & dans la nuit du mardi au mercredi, le maréchal de Broglie vine annoncer qu'il ne pouvoit exécuter l'ordre qu'il avoit recu d'investir de canons la salle des Etatse Généraux, les canoniers ayant déclars qu'ils n'obéiroient pas. Eh bien, lui dire on, pressez le blocus de Paris. Le général répond qu'on ne peut pas compter sur l'armée pour l'exécution de se projet : Tome II.

Le roi ignoroit absolument l'état des choses. M. Berthier, intendant de Paris, lui avoit assuré que tout étoit tranquille dans la capitale. On connoissoit son amour pour ses peuples, on craignoit de soulever son cœur, & on écartoit avec soin de ses yeux l'assreux tableau des forsaits que l'on avoit médités, & l'horrible situation d'un million d'hommes qui ne trouvoient de ressource que dans seur désespoir.

Depuis deux jours on avoit commencé à arrêter les convois de vivres qui se rendoient à Paris, & il paroît qu'on avoit formé le projet atroce de le réduire par la famine, si l'on ne pouvoit le dompter par les armes. M. le lieutenant de police mandé à l'hôtel-de-ville le lundi 13, avoit déclaré au comité qu'il y avoit encore des vivres pour quinze jours, & donné sa démission. Placés entre le fer des ennemis, & la famine plus cruelle encore, les patriotes ne se laissèrent pas abattre. « Si le pain nous manque, disoient-ils, » nous irons à Versailles en demander

» à notre roi; c'est notre père, il nour» rira ses enfans. Si les aristocrates qui
» ont juré notre mort veulent arrêter notre
» marche, nous placerons à notre tête
» leurs mères, leurs semmes & leurs
» enfans, & nous leur dirons: Si vous
» avez oublié que la nature nous sit
» hommes comme vous, souvenez-vous
» du moins que vous êtes époux & pères;
» & qu'il vous faudra répandre votre
» propre sang, ce sang qui vous donne
» tant d'orgueil, avant de verser le nôtre ».

Cependant l'Assemblée Nationale avoir continué sa séance toute la nuir du lundi & travailloit à former un comité chargé de présenter un plan de constitution, au milieu des légions armées pour renverser toutes les loix & éteindre jusqu'à leur nom, dans le sang du corps législatif de l'état. Le président avoit remis au roi-l'arrêté du 13, & sa majesté avoit répondu qu'elle examineroit ce que cet arrêté contenoit.

A cette réponse le comte de Mirabeau.

se lève & montre la nécessité d'insister sans délai sur le renvoi des troupes. Il étoit alors cinq heures du soir. Le vicomte de Noailles qui arrivoit de Paris se préfente à l'assemblée, sait le récit de la prise de l'hôtel des invalides, & ajoute que la Bastille est assiégée.

(a) « La première impulsion fut d'aller tous ensemble au roi, pour éclairer sa conscience, & lui présenter le tableau de ces horreurs; mais après quelques momens de réslexions, on résolut d'envoyer une députation nombreuse pour réclamer l'éloignement absolu des troupes & pour parler au roi avec cette énergique vérité, d'autant plus nécessaire, que tous ceux qui l'entouroient, conspiroient à le tromper.

» L'audience sut longue & l'attente cruelle. Deux personnes envoyées par les électeurs de Paris, nous exposèrent

- The second of the same of the second of the second

<sup>(</sup>a) Extrait de la 19e lettre du comte de Mira-; beau à ses commettans.

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 69 tous les événemens du jour. Quand ils furent à ce moment où le perfide de. Launay laissa entrer dans la Bastille une députation nombreuse de citoyens, qui venoient sans armes traiter de la paix, pour les assassiner, frapper du feu de ses batteries le peuple qui attendoit le retour de ses négociateurs, la salle retentit, d'un cri douloureux d'indignation, qui appeloit la vengeance du ciel & des hommes sur la tête du coupable. La lettre de M. Bezenval à M. de Launay ... où il lui recommandoit de se désendre. jusqu'à la dernière extrémité, en lui promettant des secours, fut une preuve de plus de l'atrocité du complot des ministres.

- » Enfin la députation rapporta la réponse du roi. Au travers des inquiétudes du monarque, on y voit percer l'art de ceux qui le conseilloient: elle est conçue en ces termes:
- » Je me suis sans cesse occupé de » toutes les mesures propres à rétablir

consumer ce que la guerre civile auroit épargné, à peine pouvions-nous suffire au sentiment de tant de maux. Non, je n'oublierai jamais ce triste spectacle; les députés de la nation convoqués par le roi, en proie aux affres les plus dévorantes; des vieillards cherchant une heure de repos sur des tables & des tapis; les plus délicats couchés sur des bancs; tous voyant le glaive suspendu sur eux & sur la patrie, & tous craignant un lende; main plus affreux encore.

» Le 15, on reprit la séance de bonne heure. M. de Custines proposa une adresse au roi, où il lui présentoit la terrible évidence de la vérité & le conjuroit d'édoigner de lui les conseillers pervers. M. de Sillery en proposa une autre qui sut très-applaudie & où l'on remarqua cette expression: Les François adorent leur roi, mais ils ne veulent pas avoir à le redouter. M. d'André dit qu'il falloit agir & non pas disoourir, qu'on devoit aller au roi & l'entraîner par l'impression du sentiment ».

» Dites-lui que ce Henri dont l'uni-» vers bénit la mémoire, celui de ses » ayeux qu'il vouloit prendre pour modèle, » faisoit passer des vivres dans Paris ré-» volté qu'il assiégeoit en personne, &



» que ses féroces conseillers sont rebrous-» ser les farines que le commerce apporte » dans Paris, sidèle & affamé ».

La députation sortoit quand elle fut arrêtée par le duc de Liancourt qui, effrayé du déluge de maux que des ministres tyranniques assembloient sur la tête du roi & sur la nation entière, étoit allé pendant la nuit se jetter aux pieds du monarque. Il lui avoit exposé le véritable état des choses, & donné les instructions que lui suggéroit son zèle, en lui représentant le danger imminent qu'il couroit lui-même & toute la famille royale s'il n'arrêtoit l'effet des mesures hostiles que le conseil avoit fait prendre. Ce dévouement généreux appuyé de l'autorité de Monsieur, qui l'avoit accompagné, produisit tout l'effet qu'on devoit en attendre, fur le cœur d'un prince qui n'a jamais eu besoin que de connoître la justice & la vérité pour les embrasser avec courage, & à qui nul facrifice n'a jamais coûté, lorsque le bonheur de ses sujets y étoit intéressé.

Le duc de Liancourt annonça donc à l'assemblée la prochaine arrivée de sa majesté, qui venoit rendre à la nation le calme & la paix. A cette nouvelle, les transports de la joie succédèrent à la plus prosonde tristesse. Un membre de l'assemblée modéra cependant ces premiers mouvemens, en observant que cette allégresse formoit un contraste choquant avec les maux que le peuple avoit déjà sousserts. Qu'un morne respet, dit il, soit le premier accueil fait au monarque dans ce moment de douleur. Le silence des peuples est la leçon des rois.

L'assemblée émue par ces paroles, retomboit dans la sombre consternation dans laquelle elle étoit plongée depuis trois

nelles actions de graces de lui avoir confervé l'amour de son peuple au milieu des terreurs & des calamités. Le temple retentit de nouveaux cris de joie, & le peuple mêle aux chants religieux, les accens de sa reconnoissance pour ce mortel bienfaisant, qui se montroit l'image touchante de la divinité, consolatrice des malheureux.



#### CHAPITRE III.

M. Bailly, maire de Paris. — M. de la Fayette, colonel général. — Paroles de paix apportées dans la capitale par 84 députés. — Leur réception. — Leur féance à l'hôtel-de-ville. — Nouvelles inquiétudes des Parifiens. — Rappel de M. Necker.

LA capitale étoit roujours très-agitée; les dispositions pacifiques de la cour y étoient ignorées, & les têtes sanglantes & livides que l'on promenoit encore dans les rues le mercredi matin, entretenoient la sureur du peuple. Un citoyen sensible, ému de cet horrible spectacle, osa saire entendre, au milieu du tumulte, la voix de l'humanité, & les eaux de la Seine emportèrent au loin ces affreux trophées.

Les électeurs assemblés à l'hôtel-deville, travailloient sans relâche & sans interruption à assurer la cause de la li-

Tome II.

berté, devenue celle de la patrie. Ils crurent ne pouvoir mieux faire pour elle, qu'en mettant à la tête des braves cohortes armées pour cette noble conquête, celui qui avoit si vaillamment combattu pour elle aux champs de l'Amérique, & qu'en confiant les rènes de l'administration générale de Paris, au citoyen vertueux & éclairé qui avoit déployé une prudence si courageuse à la tête de l'Assemblée Nationale, & si glorieusement triomphé des efforts combinés du despotisme & de l'aristocratie. Le titre de prévôt des marchands désormais odieux, & ne convenant plus d'ailleurs au nouvel ordre de choses qui commençoit à s'établir, fur supprimé; M. Bailly sur nommé maire de Paris, & M. de la Fayette, colonel géneral de la garde-nationale.

Mars s'étoient rérirées pendant la nuit, laisfant leurs tentes & la plus grande partie de leurs bagages, & 84 députés de l'Assembrée Nationale s'avançoient vers Paris-au milieu d'un peuple immense qui bordoit en haie le chemin de Versailles & leur prodiguoit les félicitations, les remercimens & les plus tendres hommages.

Un autre spectacle les attendoit dans la capitale. Tous ses citoyens transformés en soldats, plus de cent mille hommes armés de faux, de piques, de haches. de croissans, & de mille instrumens des arts devenus tout-à-coup des instrumens de mort, les cris de l'allégresse & les accens de la reconnoissance au milieu de l'appareil effrayant des guerres civiles. des guerriers tout dégoûtans encore du sang des oppresseurs de la cité, prodiguant aux défenseurs de la liberté les démonstrations les plus vives & les plus affectueuses; toutes les senêtres des étages même les plus élevés, bordées de vieillards, de femmes & d'enfans, qui des mains, qui des yeux & de la voix, applaudissoient aux pères de la patrie; un imillion de bouches faisant retentit les airs des cris de vive le roi, vive la na« Messieurs, je vous ai assemblés pour » vous consulter sur les affaires les plus » importantes de l'état: il n'en est pas » de plus instante & qui affecte plus » fensiblement mon cœur que les désor-» dres affreux qui règnent dans la capitale. » Le chef de la nation vient avec consiance » au milieu de ses représentans, leur té-» moigner sa peine & les inviter à trouver » les moyens de ramener l'ordre & le » calme.

» Je sais qu'on a donné d'injustes pré-» ventions, je sais qu'on a osé publier, » que vos personnes n'étoient pas en » sûreté. Seroit-il donc nécessaire de vous » rassurer sur des bruits aussi coupables » démentis d'avance par mon caractère » connu?

» Eh bien! c'est moi qui ne suis qu'un » avec ma nation, c'est moi qui me sie à » vous, aidez-moi dans cette circonstance » à assurer le salut de l'état; je l'attends » de l'Assemblée Nationale. Le zèle des » représentans de mon peuple réunis pour » le salut commun, m'en est un sûr garant; » & comptant sur l'amour & la sidélité de » mes sujets, j'ai donné ordre aux troupes » de s'éloigner de l'aris & de Versailles. » Je vous autorise & invite même, à faire » connoître mes dispositions à la capitale ».

Ce discours sut trois sois interrompu par les plus bruyantes acclamations. Le président de l'Assemblée y répondit avec dignité: il remercia le roi des paroles de paix qu'il venoit d'apporter aux représentans de son peuple, & de l'ordre qu'il avoit donné aux troupes de se retirer. Il sinit par lui déclarer que le renvoi des ministres chers à la nation, étoit la première cause des troubles, & par lui re-

nelles actions de graces de lui avoir confervé l'amour de son peuple au milieu des terreurs & des calamités. Le temple retentit de nouveaux cris de joie, & le peuple mêle aux chants religieux, les accens de sa reconnoissance pour ce mortel bienfaisant, qui se montroit l'image touchante de la divinité, consolatrice des malheureux.



#### CHAPITRE III.

M. Bailly, maire de Paris. — M. de la Fayette, colonel général. — Paroles de paix apportées dans la capitale par 84 députés. — Leur réception. — Leur féance à l'hôtel-de-ville. — Nouvelles inquiétudes des Parifiens. — Rappel de M. Necker.

LA capitale étoit toujours très-agitée; les dispositions pacifiques de la cour y étoient ignorées, & les têtes sanglantes & livides que l'on promenoit encore dans les rues le mercredi matin, entretenoient la fureur du peuple. Un citoyen sensible, ému de cet horrible spectacle, osa saire entendre, au milieu du tumulte, la voix de l'humanité, & les eaux de la Seine emportèrent au loin ces affreux trophées.

Les électeurs assemblés à l'hôtel-dez ville, travailloient sans relâche & sans interruption à assurer la cause de la li-

Tome II.

berté, devenue celle de la patrie. Ils crurent ne pouvoir mieux faire pour elle, qu'en mettant à la tête des braves cohortes armées pour cette noble conquête, celui qui avoit si vaillamment combattu pour elle aux champs de l'Amérique, & qu'en confiant les rènes de l'administration générale de Paris, au citoyen vertueux & éclairé qui avoit déployé une prudence si courageuse à la tête de l'Assemblée Nationale, & si glorieusement triomphé des efforts combinés du despotisme & de l'aristocratie. Le titre de prévôt des marchands désormais odieux, & ne convenant plus d'ailleurs au nouvel ordre de choses qui commençoit à s'établir, fur supprimé; M. Bailly sut nommé maire de Paris, & M. de la Fayette, colonel géneral de la garde-nationale.

Mars s'étoient rérirées pendant la nuit, laisfant leurs tentes & la plus grande partie de leurs bagages, & 84 députés de l'Assemblée Nationale s'avançoient vers Paris-au.

Ŋ

£.

No.

4

i

la<sub>u</sub>

1

W,

milieu d'un peuple immense qui bordoit en haie le chemin de Versailles & leur prodiguoit les félicitations, les remerçimens & les plus tendres hommages.

Un autre spectacle les attendoit dans la capitale. Tous ses citoyens transformés en soldats, plus de cent mille hommes armés de faux, de piques, de haches, de croissans, & de mille instrumens des arts devenus tout-à-coup des instrumens de mort, les cris de l'allégresse & les accens de la reconnoissance au milieu de l'appareil effrayant des guerres civiles. des guerriers tout dégoûtans encore du sang des oppresseurs de la cité, prodiguant aux défenseurs de la liberté les démonstrations les plus vives & les plus affectueuses; toutes les fenêtres des étages même les plus élevés, bordées de vieillards, de semmes & d'enfans, qui des mains, qui des yeux & de la voix, applaudissoient aux pères de la patrie; un million de bouches faisant retentit les airs des cris de vive le roi, vive la manouveler, au nom de l'Assemblée, la demande d'une communication toujours libre, toujours immédiate avec sa personne. — La communication entre l'Assemblée & moi, répondit le prince, sera toujours libre, je ne resuserai jamais de vous entendre.

Le roi sortit, & l'Assemblée entière, sans s'être concertée, mais pénétrée des mêmes sentimens pour le vertueux monarque, se précipite sur ses pas, & les députés des trois ordres se tenant par la main comme pour l'enchaîner dans des liens d'amour & de concorde, l'accompagnent jusqu'au château, aux acclamations d'une multitude immense qui se pressoit autour d'eux, montoit jusques sur les statues avec lesquelles elle formoit des groupes nombreux, ou se tenoir suspendue aux grilles pour contempler de plus près ce spectacle intéressant. L'air retentissoit de vive le Roi, de bénédictions, de vœux pour sa prospérité; c'étoit le délire . de la joie.

Au milieu du chemin, une semme se fait jour au travers des députés, dérange assez brusquement le comte d'Artois qui marchoit devant le roi, & se jettant aux pieds de sa majesté: Ah, sure! s'écria-telle, ah, mon roi! ce que vous venez de saire est-il bien sincère? ne sera-ce pas comme il y a quinze jours? — Oui, lui répond le prince, oui, ma bonne, cela durera toujours; jamais, jamais je ne changerai d'avis... jusqu'à mon dernier soupir.

On arrive au château: un tableau également auguste & attendrissant vient fixer tous les regards. La reine placée sur le balcon qui forme le fond de la façade sur la cour de Marbre, tenoit le dauphin dans ses bras, le pressoit contre son sein, & présentoit au peuple cet ensant, cher espoir d'une grande nation.

Cependant le roi n'oubliant pas au sein de cette sête civique qu'elle étoit un bienfait du ciel, s'empresse d'entrer dans sa chapelle, & de rendre à Dieu de solem-

nelles actions de graces de lui avoir confervé l'amour de son peuple au milieu des terreurs & des calamités. Le temple retentit de nouveaux cris de joie, & le peuple mêle aux chants religieux, les accens de sa reconnoissance pour ce mortel bienfaisant, qui se montroit l'image touchante de la divinité, consolatrice des malheureux.



# et Constitution Françoise.

ration & de joie, on présentoit des palmes, noble fruit de leur éloquence, à MM. de Clermont-Tonnerre & de Lasly-Tolendal.

Après ces démonstrations touchantes du patriotisme des Parisiens, M. della Fayette prit la parole : Messieurs, voici » enfin le moment le plus desiré plas » l'Assemblée Nationale : les roi étoit » trompé. & il ne l'est plan, il est venu » aujourd'hui au milieu de nous sansveet » appareil imposant dont les princes s'ênvironnent & qui est si inneile aux bons » rois. Il nous a dit qu'il avoit donné » ordre aux troupes de se retirer. Que » blions nos malheurs, ou plutôt ne noue » les rappelons que pour cen éviter à » jamais de pareils »: " " « « - Il lut ensuite le discours du roi. Des applaudissemens qui se strent entendre de

applaudissemens qui se sirent entendre de la salle surent bientôt répétés par la soule qui remplissoit la Grève, les quais, les tues & les maisons voisines.

zion; la France toute entière paroissant rassemblée pour assister à cette sête que le plus beau ciel venoit encore embellir; l'ivresse de l'amour, de la joie, les épanchemens de l'amitié, de la fraternité anianant toutes les physionomies, & se reproaduisant sous mille formes différentes parmi le tumulte des armes, le bruit des cambours & les préparatifs des combats; voità le tableau que Paris offrit aux députés. or Ils descendirent à la barrière de la Conférence & se rendirent à pied à l'hôtelde-ville, au milieu des bénédictions, des iéloges & des caresses même de la mulritude qui les appeloit les sauveurs, les Abérateurs de la France, les martyrs de dal patrie & de la liberté. Un grand nomtre des habitans les plus distingués les vattendoit. On décerna des couronnes civiques à MM. Bailly, l'archevêque de Paris & le duc de la Rochefoucault. On ne nouvoir se lasser d'applaudir M. de la Fayente & l'abbé Sieves, on les embrassois en versant des larmes d'admi-

# ET CONSTITUTION FRANÇOISE.

ration & de joie, on présentoit des palmes, noble fruit de leur éloquence, à MM. de Clermont-Tonnerre & de Lally-Tolendal.

Après ces démonstrations touchantes du patriotisme des Parisiens, M. della Fayette prit la parole : « Messieurs, voici » enfin le moment le plus desiré plas » l'Assemblée Nationale : ile : roi étdit witrompé: & il ne l'estiplas, il est vens » aujourd'hui au milieu de nous sans get » appareil imposant dont les princes s'ênevironnent & qui eff si inteile aux bons » rois. Il nous a dit qu'il avoit douné » ordre aux troupes de se retirer. Que » blions nos malheurs, ou plutôt ne nous » les rappelons que repour cen : éviter d'à » jamais ide pareils »: " " " 7 Il lut ensuite le discours du roi. Des applaudissemens qui se surent entendre de la salle furent bientôt répétés par la fouls qui remplissoir la Grève, les quais, les rues & les malfons voisines en a vers a 3 « Messeurs, reprit ensuite le commide

duc de Liancourt ne s'exprimèrent pas avec moins de noblesse & de persuasion.

« Dites au roi, répondit M. Moreau de » Saint Méry au nom de la ville, qu'il ac» quiert aujourd'hui le titre de père de » ses sujets, que ceux qui lui ont inspiré » des terreurs l'ont trompé; dites-lui que » nous sommes prêts à tomber à ses pieds; » dites-lui ensin que le premier roi du monde est celui qui a l'honneur de régner » sur les françois ».

Les foldats s'approchèrent après ces discours & remirent leurs drapeaux en signe de paix entre les mains de M. de Lally & de M. le duc de Liancourt. L'archevêque de Paris parla ensuite avec une tendresse paternelle, des malheurs qui avoient affligé la capitale, & se rendica à la cathédrale, accompagné des envoyés de l'Assemblée Nationale, au milieu d'un nouveau concert d'acclamations, d'applaudissemens d'une armée innombrable de citoyens, pour chanter un Te Deum, en actions de graces du jour de bon-

### CHAPITRE III.

M. Bailly, maire de Paris. — M. de la Fayette, colonel général. — Paroles de paix apportées dans la capitale par 84 députés. — Leur réception. — Leur féance à l'hôtel-de-ville. — Nouvelles inquiétudes des Parisiens. — Rappel de M. Necker.

LA capitale étoit roujours très-agitée; les dispositions pacifiques de la cour y étoient ignorées, & les têtes sanglantes & livides que l'on promenoit encore dans les rues le mercredi matin, entretenoient la fureur du peuple. Un citoyen sensible, ému de cet horrible spectacle, osa saire entendre, au milieu du tumulte, la voix de l'humanité, & les eaux de la Seine emportèrent au loin ces affreux trophées.

Les électeurs affemblés à l'hôtel-deville, travailloient sans relâche & sans interruption à assurer la cause de la li-

Tome II.

# 92 Révolution de 1789, 78

shemins détournés jusqu'aux barrières de Belleville & de Mesnil-Montant, & qu'ils avoient dessein de prositer de l'obscurité de la muit pour enlever les pièces de canon qu'on y avoit braquées. Une patrouille de soixante volontaires marche toute la nuit pour surveiller & désendre se poste en cas d'actaque. Ils rentrèrent le lendemain dans la ville sans avoir rencontré d'ennemis.

Une des principales sources de mésiance étoit l'extrême consusion qui ne pouvoit manquer de résulter d'une soule de mouvemens précipités, & d'un ordre de choses auquel on étoit si peu accoutumé. Il arrivoit souvent que le mot de l'ordre, soit distraction ou mal-entendu de ceux qui le donnosent ou le recevoient, n'étoit pas le même pour toutes les patrouilles, ce qui occasionnoit des actions asser vives entre celles qui se rencontroient avec des mots différents. Souvent aussi de manvais citoyens so réunissaient en corps de patrouille, soit pour reconnoîtée s'il seroit

possible de surprendre la ville, soit pour exercer impunément leurs brigandages. On en surprenoit plusseurs tous les jours. on les défarmoit-auffi-tôt-& on les conduisoit à l'hôtel de ville. Les bons citoyens allarmés d'une fermentation qui alloit occasionner de nouveaux troubles, sentoient que le seul moyen de la calmer étoit d'en détruire le prétexte & la cause. On envoya donc une nouvelle députation à l'Assemblée Nationale, pour la supplier d'envoyer quelques uns de ses membres à Paris pour en appailer les inquiétudes en confirmant le renvoi des ministres, le rappel de Mi Necker, & en promettant que le roi se rendroit le lendemain dans sa capitale.

Ces nouvelles généralement répandues à Paris étoient prématurées; mais elles ne tardèrent pas à se réaliser. En effer, l'Assemblée reconnoissant que le roi seul a se droit de nommer ses ministres, mais en même-tems convaincue que par-tout où une nation libre existe, elle doit avoir de l'instuênce sur les agens immédiats de l'au-



torité, & que cette influence lui étoit nécessairement inhérente, & par sa propre puissance & par sa communication avec le roi, & que la nécessité des circonstances lui prescrivoit impérativement d'en faire usage, avoit décidé à l'unanimité des suffrages de demander, l'éloignement des ministres & le rappel de M. Necker. Bientôt on apprit qu'ils avoient prévenu la demande de l'Assemblée, & qu'ils avoient tous donné leur démission. Le roi voulut ce jour-là donner aux représentans de ses peuples une nouvelle marque de confiance. M. l'archevêque de Vienne apporta sur les dix heures du soir à l'Assemblée, une lettre de sa majesté à M. Necker. Pénétrée d'une vive reconnoissance pour cette attention du souverain. elle résolut aussi-tôt & par acclamation, de joindre à la lettre du monarque, des témoignages de ses sentimens & de ses vœux pour le retour d'un ministre à qui sous les cris de l'envie ne sauroient enlever le mérite de deux grands bienfaits, le

premier d'avoir ofé soutenir dans le conseil, le droit qu'avoient les communes de prétendre à un nombre de représentant égal à célui des deux premiers ordres réunis; le second, d'avoir convoqué avec des formes sages, quoiqu'imparsaites, les Etats-Généraux au milieu des clameurs de l'aristocratie, des horreurs de la disette générale & des rigueurs de l'hiver le plus désaftrueux: elle lui écrivir la lettre suivante:

«L'assemblée Nationale, Monsieur, » avoir déjà consigné dans un asse so» lenanel, que vous emportiez son estime
» & serregrets. Cet honorable témoignage
» vous a été adressé de sa part, & vous
» devez l'avoir reçu. Ce matin elle avoic
» arrêté que le roi seroir supplié de vous
» rappeler au ministère; c'étoir, tout-à-la» sois, son vœu qu'elle exprimoit & celui
» de la capitale qui vous reclame à grands
» cris. Le roi a daigné prévenir noire de» mande. Votre rappel nous a été annoncé
» de sa part. La reconnoissance nous a
» aussittêt conduits vers sa majesté, de

### 96 REVOLUTION DE 1789

» elle nous a donné une nouvelle marque » de confrance en nous remettant la lettre » qu'elle vous avoit écrite, & en nous » chargeant de vous l'adresser. L'Assem-» blée Nationale, Monsieur, vous presse à de vous rendre au desir de sa majesté; » vos talens & vos vertus ne pouvoient » recevoir ni une récompense plus glo-» rieuse; ni un plus puissant encourage-» ment. Vous justifierez notre confiance; » vous ne préférerez pas votre propre tran-» quillité à la tranquillité publique; vous ne vous refuserez pas aux intentions » bienfaisantes de sa majesté pour ses peuples. Tous les momens sont précieux. » La nation, son roi & ses représentans > vous -attendent.

» Nous avons l'honneur d'être, &c. » Signé, J. G. archevêque de Vienne, » président; le comte de Lally-Tolendal, » secrétaire, Mounier, secrétaire ».

Le roi ayant fait part à l'Assemblée de l'intention où il étoit de se rendre le lendemain à Paris, elle sit partir sur le champ une

une députation pour lui porter cette heureuse nouvelle & ramener le calme dans son sein; & comme si tous les triomphes eussent été réservés pour cette journée, les dissidens des deux premiers ordres avoient déclaré le matin qu'ils s'étoient trompés; qu'ils en faisoient volontiers l'aveu à la nation, & qu'ils alloient remplir toutes les sonctions de députés. Cette déclaration sur suivie des plus viss applaudissemens.



#### CHAPITRE IV.

Préparatifs des Parisiens pour recevoir le roi. — Consternation du château de Versailles. — Entrée de sa majesté dans Paris. — Dispositions du peuple. — Séance du monarque à l'hôtel-de-ville. — Il accepte la cocarde patriotique. — Enchantement de tous les citoyens. — Départ du roi. — Son retour à Versailles.

LA députation de l'Assemblée Nationale n'arriva à Paris qu'à deux heures après minuit. Elle sur reçue avec les mêmes démonstrations de tendresse & de respect. A trois heures les ordres surent donnés à tous les districts, & avant sept heures du matin, plus de cent cinquante mille citoyens étoient sous les armes. Cette nombreuse milice s'étendoit depuis Passifusqu'à l'hôtel-de-ville & bordoit la haye sur deux ou trois hommes de hauteur, par le chemin le plus long,

c'est-à-dire, par la place de Louis XV, la rue S. Honoré, &c. L'Assemblée Nationale avoit nommé deux cent quarante de ses membres pour accompagner le roi, & plusieurs autres s'y joignant volontairement, le nombre des députés qui l'environnoient sut porté jusqu'à trois cens.

Cependant la consternation étoit au château. On prêtoit aux Parisiens les intentions les plus sinistres: les plus modérés disoient qu'ils garderoient le roi. & ne lui permettroient plus de retourner à Versailles; d'autres pensant qu'il ne falloit qu'un instant, qu'une tête exaltée.... qu'un scélérat soudoyé... employèrent les prières & les larmes pour détourner le prince d'un voyage donc les suites pouvoient être si funestes. Mais le roi convaincu qu'au risque de tout événement, il étoit nécessaire pour les rétablissement de la paix & le salut de: l'état; que le refus de se rendre aux instances de sa capitale pouvoit entraîner des conséquences plus malheureuses en-

# too Révolution de 1789,

core que celles que l'on redoutoit, & que, si chaque citoyen doit à son souverain le sacrifice de sa vie, le souverain lui-mème doit également à la patrie le sacrifice de la sienne, sut sourd à toutes les craintes, se consia à son peuple & au bongénie de la France.

Il partit. Le cœur de tous les bons citoyens palpitoit. Un sentiment involontaire de trouble & d'effroi s'étoit emparé de leur ame. L'Assemblée Nationale se rendit sur son passage au-dévant de la falle, faisant des vœux pour la prospérité d'un monarque si digne de trouver les bonheur. La milice bourgeoise de Versailles composoit seule toute sa garde : elle l'escorta jusqu'à Sève où elle sur relevée par la bourgeoise Parisienne à laquelle elle voulut se joindre, de sorte que le cortège du roi sut d'environ vingt mille hommes pendant la route.

La garde à cheval ouvroit la marche, elle étoit suivie de la cavalerie bourgeoise:

gardes françoises avec leurs canons, & les autres soldats qui avoient combattu pour le peuple. On admira sur-tout la sière contenance & l'air guerrier des grenadiers. Après eux marchoient différentes compagnies & corporations. M. de bla Fayette, colonel général, fermoit la marche avec un grand corps de milice.

Un quart-d'heure avant l'arrivée du roi, un coup de fusil à balle tiré de l'austre côté de la rivière, vint frapper une semme près de la place de Louis XV, soit accident, soit artisice des etinemis de la cause publique pour exciter dis un multe & cause quelque malheur.

Il étoit près de trois heures lorsque sa majesté parut à la barrière : elle étoit accompagnée du duc de Villeroy, son capitaine des gardes, du duc de Villeroy, son capitaine des gardes, du duc de Villeroy, son capitaine des gardes, du duc de Villeroy, du maréchal de Beauveau, du duc de Cosse, du comte d'Estaing & du marquis de Nesse. À l'entrée de la ville, sa majesté suit reçue par le corps municipal, & M.

102 RÉVOLUTION DE 1789.

Bailly en lui présentant les cless sur un plat de vermeil, lui adressa le discours suivant:

« Sire, j'apporte à votre majesté les » cless de sa bonne ville de Paris: ce » sont les mêmes qui ont été présentées » à Henri IV. Il avoit reconquis son » peuple : ici c'est le peuple qui a recon-» quis son roi. Votre majesté vient jouir » de la paix qu'elle a rétablie dans sa » capitale : elle vient jouir de l'amour » de ses fidèles sujets. C'est pour leur » bonheur que votre majesté a rassem-» blé près d'elle les représentans de la » nation, & qu'elle va s'occuper avec » eux à poser les bases de la liberté & de » la prospérité publique. Quel jour mé-» morable que celui où votre majesté est » venue sièger en père au milieu de cette » famille réunie, où elle a été reconduite à fon palais par l'Assemblée Nationale en-» tière, gardée par les représentant de la » nation, pressée par un peuple immense: » elle portoit dans ses traits augustes l'ex-» pression de la sensibilité & du bonheur;

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 103 » tandis qu'autour d'elle on n'entendoit » que des acclamations de joie, on ne » voyoit que des larmes d'attendrissement » & d'amour. Sire, ni votre peuple, ni » votre majesté n'oublieront jamais ce » grand jour; c'est le plus beau de la » monarchie; c'est l'époque d'une aillance » auguste & éternelle entre le monarque » & le peuple. Ce trait est unique; il » immortalise votre majesté. J'ai vu ce » beau jour, & comme si tous les bon-» heurs étoient faits pour moi, la pre-» mière fonction de la place où m'a » conduit le vœu de mes concitoyens, » est de vous porter l'expression de leur » respect & de leur amour ».

Le roi entra dans Paris précédé & suivi d'environ trois mille jeunes gens à cheval, & d'un bien plus grand nombre de jeunes gens à pied. Quatre cens gardes du corps, sans autres armes que leur épée, qui s'étoient approchés de la ville comme simples spectateurs, surent consignés aux portes: quatre seulement

G iv

avoient obtenu quelques heures auparavant la permission d'entrer. Le prince n'avoit pour tout équipage que deux voitures à huit chevaux en y comprenant la sienne qui étoit la première. Il alloit au petit pas; ses voitures, ses chevaux, sa suite étoient de la plus grande simplicité. Jamais roi de France ne sit une entrée si peu magnissique & si intéressante à la fois.

char éclatant d'or & de luxe; environné comme d'un mur d'acier par ses soldats sévères & ses gardes orgueilleuses; c'est le plus grand, le plus chéri des monarques, qui vient sans aucun appareils au milieu de son peuple, comme un père au milieu de ses ensans.

Le teint de ce bon roi étoit moins animé qu'à l'ordinaire, & la pâleur donnoit une expression vraiment attendrissante à sa physionomie. Sa taille avantageuse étoit encore relevée par la simplicité de son costume, & son air de mélancolie ajoutoit quelque chose de touchant au sentiment de bonté, répandu sur tous ses traits. Il s'appuyoit de tems en tems sur la barre qui étoit devant lui, & promenant à droite & à gauche des regards inquiets, il paroissoit frappé de cet appareil nouveau d'armes & de soldats de toute espèce qui s'offroit à ses yeux, de quelque côté qu'il les portât.

Une partie de l'Assemblée Nationale en costume de cérémonie, marchoit à pied autour de sa voiture avec un air trisse & agité; tous les visages & tous les cœurs paroissoient froids & glacés; ce qui donnoit à toute cette pompe je ne sais quoi d'aussi lugubre qu'intéressant. Les plaies étoient si prosondes, si récentes, l'avenir si incertain, qu'on étoit généralement plus disposé à se livrer à la crainte, qu'à s'abanthonner à la soie.

Oni répétoit sans cesse le cri de vive la nation; mais on ply soignoit point ce tribut accoutumé d'amour & d'affection

### 106. RÉVOLUTION DE 1789,

que les françois aiment tant à payer à leur souverain'; la musique qui précédoit & suivoit sa voiture ne joua point d'autre air pendant tout le tems qu'il sut à Paris, que celui du quatuor de Lucile: Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille?

En traversant le Pont-Neuf, le roi trouva sur son passage une nombreuse artillerie; mais à l'embouchure & à la lumière de chaque canon, étoient placés des bouquets magnissques, comme pour dire au prince: « Votre présence nous » a désarmés, à votre vue, les sleurs » naissent sur les soudres meurtrières dont » vos ennemis & les nôtres nous avoient » forcés de nous armer ».

Arrivé à la grande salle de l'hôtel-deville, le roi s'assit sur le trône qui lui étoit préparé, aux acclamations de tous les assistans qui répétoient avec transport: Vive le roi, vive le roi. Lorsque l'on sut parvenu à calmer ce premier mouvement, on sit lecture du procès-verbal des délibérations de la ville, contenant la création de la garde bourgeoise de Paris, la nomination de M. le marquis de la Fayette à la place de colonel général, celle de M. Bailly à la dignité de maire, &c.

M. Moreau de Saint-Meri fit ensuite un discours plein d'énergie & de vérité; « Quel spectacle, dit-il, que celui que » donne aujourd'hui un roi citoyen, un » roi qui vient faire revivre les loix & ne » règner que par elles! Quel bonheur pour » le roi que de jouir du spectacle touchant » des transports d'amour de son peuple! » le voilà, Sire, ce peuple qu'on a osé si > indignement calomnier devant yous. (A ces mots le prince miz la main droite sur son cœur en faisant une inclination. ...) » Votre naissance vous a élevé sur le trêne, » vous le devez aujourd'hui à vos vertus » personnelles. Votre règne sera l'époque » de la liberté, & si le trône des rois n'a » jamais de base plus solide que lorsqu'il » repose sur l'amour & la sidélité des peu-» ples, le vôtre est inébranlable ».

# 108 REVOLUTION DE 17893

M. Ethis de Corny, procureur du roi de la ville, proposa ensuite, pour éterniser ce jour mémorable, d'élever sur l'emplacement de la Bastille démolie, un monument à Louis XVI, régénérateur de la liberté publique, restaurateur de la prospérité nationale, père du peuple françois.

Deux fois le roi parut vouloir prendre

la parole; mais son ame étoit trop vivement émue: l'expression de sensibilité qui animoit toute sa physionomie, quelques larmes qui vinrent mouiller ses paupières, ses regards de bonté, son silence même, exprimoient avec la plus persuasive éloquence les sentimens qu'il éprouvoit.

M. Bailly s'approche alors du trône du monarque, & ayant reçu ses ordres, parla ainsi: « Messieurs, le roi est venu pour realmer les inquiétudes qui pouvoient rubsister encore sur les dispositions qu'il avoit fait connoître à la nation, & pour ripuir de la présence & de l'amour de rouple. Sa majesté desire que la paix » & le calme se rétablissent dans la capi-

» tale, que tout y rentre dans l'ordre ac-» coutumé, & que s'il survient quelques » infractions aux loix, les coupables soient » livrés à la justice ».

M. le comte de Lally-Tolendal prenant ensuite la parole : « Eh bien, ci-» toyens, êtes-vous satisfaits? le voilà ce » roi que vous demandiez à grands cris, » & dont le nom seul excitoit vos trans-» ports, lorsqu'il y a deux jours nous le » proférions au milieu de vous. Jouissez » de sa présence & de ses bienfaits. Voilà » celui qui vous a rendu vos Assemblées » Nationales & qui veut les perpétuer. » Voilà celui qui a voulu établir vos liber-» tés, vos propriétés sur des fondemens » inébranlables. Voilà celui qui vous a » offert, pour ainsi dire, d'entrer avec lui nen parrage de son autorité, ne se réser-» vant que celle qui lui est nécessaire pour » yotre bonheur, celle qui doit à jamais » lui appartenir, & que vous-mêmes de-» vez le conjurer de ne jamais perdre. Ah! » qu'il recueille enfin des consolations;

### 110 RÉVOLUTION DE 1789,

» que son cœur noble & pur emporte » d'ici la paix dont il est si digne; & puis-» que surpassant les vertus de ses prédé-» cesseurs, il a voulu placer sa puissance » & sa grandeur dans notre amour, n'être » obéi que par l'amour, n'être gardé que » par l'amour, ne soyons ni moins sensi-» bles, ni moins généreux que notre roi, » & prouvons-lui que même sa puissance, » même sa grandeur ont plus gagné mille » fois, qu'elles n'ont sacrissé.

» Et vous, SIRE, permettez à un sujet » qui n'est ni plus sidèle ni plus dévoué » que tous ceux qui vous environnent, » mais qui l'est autant qu'aucun de ceux » qui vous obéissent, permettez-lui d'éle- » ver sa voix vers vous, & de vous dire: » le voilà ce peuple qui vous idolâtre, » ce peuple que votre seule présence eni- » vre, & dont les sentimens pour votre » personne sacrée ne peuvent jamais être » l'objet d'un doute. Regardez, SIRE; » consolez - vous en regardant tous ces » citoyens de votre capitale. Voyez leurs »

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 111 > yeux, écoutez leurs voix, pénétrez dans » leurs cœurs qui volent au-devant de vous. » Il n'est pas ici un seul homme qui ne » soit prêt à verser pour vous, pour votre » autorité légitime, jusqu'à la dernière » goutte de son sang. Non, SIRE, cette » génération de françois n'est pas assez » malheureuse pour qu'il lui ait été ré-» servé de démentir quatorze siècles de » fidélité. Nous péririons tous s'il le fal-» loit pour défendre un trône qui nous » est aussi sacré qu'à vous & à l'auguste » famille que nous y avons placée il y a » huit cens ans. Croyez, SIRE, croyez que » nous n'avons jamais porté à votre cœur » une atteinte douloureuse qui n'ait dé-» chiré le nôtre; qu'au milieu des ca-» lamités publiques, c'en est une de vous » affliger, même par une plainte qui vous » avertit, qui vous implore & qui ne vous » accuse jamais. Enfin tous les chagrins » vont disparoître, tous les troubles vont » s'appaiser; un seul mot de votre bounche a tout calmé. Notre vertueux roi

#### 112 RÉVOLUTION DE 1789,

» a rappelé ses vertueux conseils. Périssent » les ennemis publics qui voudroient en-» core semer la division entre la nation » & son ches! Roi, sujets, citoyens, » consondons nos cœurs, nos vœux, nos » efforts; & déployons aux yeux de l'uni-» vers le spectacle magnisque d'une de ses » plus belles nations, libre, heureuse, » triomphante sous un roi juste, chéri, » révéré, qui, ne devant plus rien à la » force, devra tout à ses vertus & à notre » amour ».

Le roi, toujours plus ému, plus attendri, ne put proférer que ces paroles: Mon peuple peut toujours compter sur mon amour.

Il reçut des mains de M. Bailly la cocarde (a) nationale, blanche, rose &

<sup>(</sup>a) Il y avoit deux jours qu'on avoit orné d'une pareille cocarde la statue de Henri IV, on l'avoit aussi décorée d'une guirlande & d'un nœud d'épée de rubans de mêmes couleurs : cette espèce de parure donnoit à ce bon roi un air de satisfaction & de gaîté tout-à-sait intéressant. Il sembloit dire au bleue,

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 113 bleue, & permit qu'on l'attachât à son chapeau. Sa majesté parut alors à une senêtre, portant sur sa tête le signe de l'anion patriotique. Tous les citoyens enchantés de la nouvelle alliance que leur roi contractoit avec eux, se livrèrent à leurs transports si long-tems retenus. Des cris de vive le roi se propagent aussi-tôt jusqu'aux extrémités de la ville. Le bruit du canon se mêlant à ces acclamations. le cliquetis des armes, le balancement des drapeaux, les fanfares, le son des tambours, tout annonçoit que le meilleur des princes recevoit en ce moment les respects & les hommages de son peuple avec les témoignages les plus éclatans de son amour & de sa sidélité.

Le départ du roi fut un vrai triomphe. Les Parissens étoient ivres de leur amour pour lui; sa voiture étoit entourée de ci-

peuple qui s'arrêtoit pour le considérer : Courage, mes enfans, vous aurez bientôt la poule au pot.

### 114 REVOLUTION DE 1789,

toyens de toutes les classes; les uns étoient derrière le carrosse, ceux-ci à la portière, d'autres sur le siège du cocher, il y en avoit jusques sur l'impérial. Les députés de l'Assemblée Nationale qui l'environnoient disoient au peuple: Chérissez votre bon roi, il a dit que son peuple pouvoit toujours compter sur son amour. D'autres disoient: Prenez confiance en votre prince, il 'ne respire que votre bonheur, il vous rend M. Necker, nous avons vu nous-mêmes la lettre qu'il lui écrivoit, & vos représentans ont joint leur prière aux vœux de votre souvesain. Et le peuple s'écrioit : Vive la nation & la liberté! vive le roi & M. Necker! vive notre roi, notre ami, notre père! & le bon roi tout attendri sourioit à tout le monde, & paroissoit aussi joyeux qu'il avoit paru triste à son arrivée. Les citoyens armés renversoient leurs armes en signe de paix : le monarque lui-même renversa le fusil d'un de ceux qui bordoient la haie, aux applaudissemens de la multitude enchantée,

# et Constitution Françoise. 115

Il reprit à la barrière le cortège qui l'avoit amené jusqu'à Paris, & vit à Sève avec le plus grand plaisir, tous ses gardes-du-corps accourir de la montagne où ils s'étoient rassemblés, pour lui offrir leurs services accoutumés. Plusieurs d'entr'eux se détachèrent & furent porter au château la nouvelle de son retour. La reine qui, pendant tout son voyage avoit été plongée, ainsi que toute la cour, dans une mortelle inquiétude, parut sortir à l'instant d'une prosonde léchargie, elle prit le dauphin entre ses bras, & courut avec l'auguste ensant, se jetter dans ceux de son époux.



# CHAPITRE V.

Dispersion générale des ennemis de la patrie. — Nouvelles iniquités de M. de Calonne. — Stratagême de M. Foulon. — Atrocité de ses principes. — Comment il est arrêté, conduit à l'hôtel-de-ville & suspendu au fatal réverbère. — M. Berthier. — Motifs de l'exécration universelle contré cet intendant. — Appareil de son entrée dans la capitale. — Son massacre. — Particularités effrayantes de la sureur populaire.

CEPENDANT les ennemis du peuple, les ministres & leurs agens subalternes s'enfuyoient en tremblant, de ce royaume qu'ils avoient voulu sacrisser à leur ambition cruelle de disorgueil des grands. Le maréchal de Broglie alloit cacher à Luxembourg la honte dont il avoit couvert sa vieillesse; Foulon, depuis si long-tems la terreur de la France, Foulon, qui di-

# ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 117 Toit qu'il vouloit faucher Paris comme l'on fauche un pré, s'efforçoit d'échapper par une mort simulée, à la vengeance de ses soncitoyens, & faisoit enterrer sous son nom, un de ses valets qui venoit de mourir dans sa terre d'Houvion. Madame de Polignac, travestie en semme-de-chambre. cherchoit à tromper dans sa fuite les regards du public. Le superbe & bas valet Breteuil, l'infâme le Noir, le foible Barentin, le lâche Villedeuil, l'ambitieux Vidaud de la Tour, mettoient leur tête à couvert par une prompte retraite; les princes du sang eux-mêmea qui prétendent marcher égaux aux autres souverains de l'Europe, alloient chez l'étranger mendier un asyle; un prince qui certainement ne peut vouloir que le bien de la nation, mais dont les ennemis du bien public avoient surpris & égaré l'ame franche & loyale, un prince attaché au roi par les sentimens de son cœur & par les plus tendres liens de la nature, s'éloignoit pendant le silence de la nuit & à H iii

### 118 REVOLUTION DE 1789;

la faveur de les ténèbres, de ce palais des rois ses ayeux, de ce palais où il avoit recu la naissance, & se déroboit avec ses jeunes enfans, au ressentiment de ces mêmes françois dont il avoit si long-tems été l'idole. Le reste de la tourbe des conjurés couroit chercher une protection dans le corps d'armée campé à S. Denis, qui étoit composé de sept à huit régimens & de toute l'artillerie. Cette division déjà harassée de la fatigue d'une marche précipitée, avoit beaucoup souffert de la faim : elle étoit alors en route pour retourner en Lorraine où étoient ses quartiers, & elle couvrit la retraite des conspirateurs titrés qui trouvèrent un refuge sous le feu de ses canons.

Les Parisiens en terrassant l'hydre de l'aristocratie, avoient encore préservé la France d'un sléau presqu'aussi redoutable. Nos tyrans pour nous punir d'avoir tenté de sécouer leur joug, avoient résolu de nous livrer à la discrétion de M. de Calonne. Cet ex-ministre faisoit déjà tous ses

et Constitution Françoise. 119 préparatifs pour fondre sur la France, il alloit, disoit-il, reprendre les rênes de l'état. Déjà il engloutissoit en espérance les trésors échappés à sa rapacité, & se faisoit de nos malheurs une joie cruelle. Son hôtel étoit illuminé à Londres le jour même où le départ d'un administrateur citoyen nous plongeoit dans la douleur. Il s'avançoit lui-même précédé d'un libelle captieux où l'envie avoit distillé tous ses poisons, où la calomnie avoit épuisé son art perfide pour égarer l'opinion publique. Plein de confiance dans ses calculs artificieux, il se flattoit de ravir l'amour du peuple au plus populaire des ministres, en représentant comme dépradateur des fonds publics, celui qui, dans le poste le plus lucratif de l'administration, n'avoit voulu d'autre salaire de ses travaux. que la reconnoissance de la nation; & de rendre odieux, comme accapareur de grains, celui dont le génie, semblable à la providence, toujours agissant quoiqu'invisible, nourrissoit vingt-cinq millions H iv

# Teo Révolution de 1789;

d'hommes dans une année de disette, & maintenoit l'abondance en dépit de la samine prête à nous dévorer. Mais son triomphe ne sur pas long: abhorré de ses concitoyens, méprisé des anglois, il sut, diton, à Bruxelles, rendez-vous des sugitifs, chercher des consolations auprès de ses complices, ou plutôt partager leur honte & leur désespoir.

Tous les ennemis de la patrie ne purent pas également se soustraire par la suite au ressentiment du peuple, & M. Foulon, & M. Berthier, intendant de Paris, son gendre, ossirient tous deux aux administrateurs tyranniques un essrayant exemple des réactions terribles des opprimés sur les oppresseurs.

Le premier, né avec une ame dure, une ambition ardente, une avarice infatiable, versé dans toutes les pratiques de l'art des traitans, imbu de toutes les maximes du génie fiscal, n'étoit pas moins détesté des étrangers, que de ses concitoyens. Intendant de l'armée durant

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 121 la guerre de 1755, il avoit désolé par ses concussions la Westphalie & la Hesse. & déshonoré le nom françois par des cruautés inquies. Il se faisoit honneur de l'attrocité de ses principes, & l'on entendoit fouvent de sa bouche les maximes des tyans. Un royaume bien administré, disoit-il, est celui où le peuple broute l'herbe des champs.... Si jamais je suis ministre, je ferai manger du foin aux françois. Cette jactance de barbarie avoit révolté contre lui la nation entière. A chaque révolution dans le ministère, on redoutoit d'y voir entrer M. Foulon, & son adjonction à M. de Broglie dans le département de la guerre ne contribua pas peu à irriter les Parisiens, qui crurent voir en sa personne la verge de ser dont les pristocrates vouloient les chârier.

Dès les premiers jours de la révolution il se crut perdu & se hâta de publier qu'il n'avoit point accepté la place qui lui avoit été offerte; bientôt même il sit courir le bruit de sa mort & se

# 122 RÉVOLUTION DE 1789,

fit enterrer avec une pompe convenable à ses immenses richesses. Il partit alors pour Viry, terre appartenante à M. de Sartines, & résolut de s'y tenir caché. Mais ses monopoles odieux tenoient éveillée sur lui l'indignation publique; ses vassaux le détestoient, ils furent les premiers à le rechercher, & il ne tarda pas à être décélé par un de ses gens. Il fut arrêté par les paysans dont il étoit abhorré: ceux-ci demandèrent une escorte aux Parisiens pour le conduire à Paris, & après avoir exercé sur lui des rigueurs inouies, lui mirent un collier d'orties, un bouquet de chardons, une botte de foin derrière le dos. & en cet état l'amenèrent le 22 juillet, dès le grand matin, à l'hôtel-de-ville, où le comité s'empressa de l'interroger. Quelle part avoit il eu à la conjuration? Jusqu'à quel point étoit-il coupable? C'est ce que l'on ignore encore. Le comité vouloit l'envoyer à l'Abbaye S. Germain & faire - instruire son procès; mais une foule immense remplissoit la Grève & demandoit à grands cris son supplice. Il ne pouvoit sortir de l'hôtel-de-ville sans être mis en pièces. On le sentoit; on l'y garda toute la matinée & une partie de l'après-midi.

Dans cet intervalle, plusieurs membres du comité, M. Bailly, lui-même, essayèrent de faire entendre au peuple la voix de la justice, de la raison, de Phumanité. « M. Foulon étoit coupable » fans doute; mais peut-on condamner » un citoyen, quelque coupable qu'il puisse » être, avant de l'avoir convaince de > fon crime? Il étoit nommé au minis-» tère, ainsi il étoit vraisemblablement » un des chess de la conjuration. Quel » avantage ne seroit - ce pas de le » conserver pour en tirer les lumières » que l'on cherchoit sur cet abominable » complot? Vous avez conquis votre » liberté, vous vous êtes honorés devant » l'Europe entière, vous avez fait avec » votre roi une nouvelle alliance, vous » avez juré la paix, & l'Assemblée Na-

# 128 RÉVOLUTION DE 1789,

cens chevaux pour s'en emparer. Cet administrateur depuis long-tems odieux au peuple par ses rapines & ses vexations, étoit accusé d'avoir été un des principaux agens des conspirateurs. Son porte-feuille avoit été surpris; on y avoit trouvé, diton, le signalement des citoyens les plus zélés pour la cause publique. La direction des opérations du camp de S. Denis lui avoit été confiée; on le chargeoit d'avoir fait à ses agens secondaires la distribution de sept à huit mille cartouches, d'un grand nombre de balles & de douze cens livres de poudre. Il s'étoit donné de grands mouvemens pour l'approvisionnement de la capitale; mais il étoit connu depuis long-tems par ses spéculations sur les grains, par des accaparemens, des monopoles. Quelques personnes le soupçonnèrent d'avoir eu part à la coupe des bleds en verd, qui servoit à la fois de prétexte pour le rassemblement des troupes près de Paris, & de moyen pour faire hausser le prix du grain auquel il étoit

fi intéressé. Les soupçons devinrent des certitudes pour le peuple qui ne balança pas à le croire criminel parce qu'on le savoit capable de l'être; & sa mort sut, jurée.

Il arriva à Paris le soir même de l'exécution de son beau-père; circonstance qui rendit sa perte inévitable. La multitude étoit échauffée par un premier meurtre. elle ne respiroit que le carnage & brûloit de se baigner dans le sang des ennemis. Les outrages, les mépris, les imprécations publiques l'avoient suivi le long de sa route: on le faisoit descendre dans les villes & les villages pour l'exposer aux regards avides & aux insultes d'une foule de citoyens de toutes les classes, indignés de ses excès & de la tyrannie de son administration. Il marchoit environné de l'exécration générale. La haine est ingénieuse; pour porter au comble les tourmens de cet intendant déprédateur, elle lui présenta le spectacle de ses forfaits, elle l'entoura de ses crimes pour

Tome II. I

ajouter aux convulsions de la terreur les déchiremens des remords.

Il approchoit de Paris, quand une charrette au milieu d'un village se présente devant sa voiture : des verges de bois, chargées d'inscriptions, y étoient disposées par étages. On le contraint de les lire; elles offroient le tableau de sa vie; il étoit affreux.—IL A VOLÉ LE ROI ET LA FRANCE. — IL A DÉVORÉ LA SUBSTANCE DES PEUPLES. - IL A ÉTÉ L'ESCLAVE DES RICHES ET LE · TYRAN DES PAUVRES. — IL A BU LE SANG DE LAVEUVE ET DE L'ORPHE-LIN. — IL A TROMPÉ LE ROI. — IL A TRAHI SA PATRIE, &c.... Après cette lecture, les assistans s'arment de ces verges fatales, comme les furies de leurs torches, investissent la chaise de poste, & le malheureux Berthier marche quelque tems au milieu de cet horrible cortège.

Il conserva dans la route assez de sang froid, & s'entretint même avec une apparente tranquillité avec l'électeur qui l'accompagnoit. Il se flattoit sans doute qu'il seroit transséré de l'hôtel-de-ville à la prison de l'abbaye, où son procès lui seroit fait dans les regles, & qu'il pourroit par son crédit, ses relations, & peut-être même à l'aide des sormes de la justice, échapper à la vengeance des loix.

Jamais il ne se vit rien de pareil au spectacle qu'offrit son entrée dans Paris. Plus de cinq cens cavaliers en armes formoient sa garde, des soldats de divers corps, des bourgeois couronnés de lauriers suivoient ou précédoient sa voiture avec des tambours & des drapeaux; des semmes chantoient & dansoient au son de la musique militaire; un peuple immense bordoit les rues, toutes les senêtres étoient remplies de spectateurs. On eut dit de la pompe d'un triomphe; mais c'étoit le triomphe de la vengeance & de la fureur. Les accens de la rage se mêloient aux chants de la victoire, &

### 132 RÉVOLUTION DE 1789,

les menaces de la colère, à l'expression bruyante de la joie cruelle de la multitude. L'intendant sur son char dont on avoit dès la barrière enlevé la pattie surpérieure asin qu'il sût exposé à tous les regards, & entre deux hommes qui marchoient à ses côtés lui appuyant la bayonnette sur le cœur, considéroit cette terrible scène avec une sorte de stupeur qu'on prenoit pour de la sérénité, tandis que l'électeur haranguoit le peuple pour retenir ses transports & conserver la vie de son prisonnier.

Auprès de S. Merry on lui présenta la tête sanglante de some beau-père. Les monstres qui la portoient voulurent la lui faire baiser, & marcher devant lui avec ces horribles dépouilles; mais l'humanité de M. Riviere ( c'est le nom de l'électeur) écarta cet objet sunesse. A cette vue le malheureux sut glacé d'essroi, ses yeux perdirent leur vivacité, il pâlit, il sourit, tous ses sens surent bouleversés. Il se remit cependant. Arrivé à l'hôtel-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 133 de-ville, on l'interroge sur sa conduite & sur ses desseins. — J'ai obei à des ordres supérieurs, répond-il avec assurance, vous evez mes papiers & ma correspondance, yous étes aussi instruits que moi. On insiste. Je suis très-fatigué, reprend-il, depuis deux jours je n'ai pas fermé l'œil; faites-moi donner un lieu où je puisse prendre quelque repos. On délibère. Les clameurs du peuple font retentir l'édifice & épouvantent ses juges. On fui annonce qu'on va le faire conduire à l'abbaye; il y consent; mais comment l'y transporter à travers ces flots d'une multitude irritée qui mugissoit comme la mer en courroux, & menaçoit d'engloutir tout ce qui s'opposeroit à sa rage. M. Bailly se hasarde & se présente à la foule. Tout ce que la raison, l'éloquence, Thumanité, la saine politique purent dicter de sentimens, d'expressions, de raisonnemens, fut envain mis en usage. M. de la Fayette accourt, se jette à genoux, & prosterné devant le peuple, implore sa

# 134 Révolution de 1789;

miséricorde: c'étoit conjurer la foudre & les tempêtes. Les discours & les prières ne sont qu'exciter sa surie. D'affreuses imprécations annoncent que sa rage est au comble, & en sont redouter, les derniers excès. L'infortuné descend au milieu d'une garde nombreuse. Ce peuple est bizarre avec ses cris, dit-il en frémissant.

A peine il a passé le seuil de l'hôtel-de-ville.... son escorte est dispersée, dix mille bras le saisissent, & il se trouve transporté sous le fatal reverbère. Une corde neuve l'attendoit. A cette vue sa fureur s'allume, il arrache un susil & fond sur la soule ennemie qui se presse autour de lui pour le mettre en pièces. Il tombe frappé de cent coups de bayonnettes. Il respiroit encore, un monstre de sérocité, un cannibale plonge sa main jusqu'au sond de ses entrailles palpitantes, lui arrache le cœur, & porte cet affreux trophée au comité, muet d'épouvante, & interdit de ce prodige de barbarie.

Ce sœur est placé à la pointe d'un coutelas & promené dans la ville avec la tête du proscrit, aux acclamations d'une troupe d'effrénés qui vint encore charger ce hideux tableau, & soulever d'un nouveau saisssement l'ame froissée des citoyens, en mettant sous leurs yeux l'essrayante image des festins abominables de ces hordes séroces, plus sauvages que les climats qui les ont vu naître.

Il paroît que le peuple fut, sans le savoir, l'instrument aveugle de la vengeance des ennemis particuliers de l'intendant, ou de la cruelle prudence de ses complices. Des électeurs remarquèrent des fenêtres de l'hôtel-de-ville plusieurs personnes répandues dans la place, qui paroissoient être l'ame des dissérens grouppes & diriger leurs mouvemens. Il est à présumer que des personnages plus coupables que lui peut-être, & intéressées à son silence, excitèrent la multitude à lui donner la mort pour prévenir les informations & les éclaircisse-

mens qu'on auroit pu tirer de ses dépensitions.

M. Berthier étoit père de huit enfans, tous recommandables par leurs mœurs, leurs talens, & par la plus heureuse physionomie. Loin de les humilier par des souvenirs déchirans, cette nation sensible & généreuse s'empressera sans doute d'éloigner d'eux la coupe d'amertume, de les consoler dans leur malheur, & de les distraire des excès auxquels se livra dans un jour de tumulte & d'effervescence un peuple naturellement bon & doux, mais indigné d'une soule de trahisons successions.

On a dit que le dragon qui arracha le cœur à M. Berthier avoit à venger sur lui la mort d'un père. Quoi qu'il en soit, ses camarades outrés de cet excès de barbarie, lui déclarèrent qu'il s'étoit rendu indigne de la vie & qu'ils étoient résolus de le combattre successivement jusqu'à ce qu'ils eussent lavé la honte dont il avoit souillé leur corps en purgeant l'u-

nivers d'un montre tel que lui. Il se battit & sut tué la nuit même.

M. de la Fayette désespéré d'avoir été réduit à être le spectateur passif de cette scène de sérocité, vouloit donner sa démission; mais M. Bailly le comjura de ne pas augmenter la douleur des bons citoyens & conserva à la patrie & à la garde nationale de Paris un général aussi précieux par la pureté de ses principes, que par son expérience dans l'art militaire, & ses connoissances prosondes dans l'art plus difficile encore de préparer & soumettre les peuples au régime de la liberté.

L'effrayant tableau de Paris en ce jour d'horreur & de sang sit frémir tous les bons citoyens; ils témoignèrent hautement qu'ils détessoient ces proscriptions, ces vengeances soudaines & impétueuses, à l'égal des attentats du despotisme & de ses ténébreuses cruautés. La distature de la multitude peut en effet devenir plus sormidable pour la liberté publique, que

# 148 RÉVOLUTION DE 1789,

tous les complots de ses ennemis; parce que les crimes de la tyrannie arment tous les citoyens contre le tyran, & les appellent à la liberté; au lieu que la force d'un peuple accoutumé au sang, étant aveugle dans son principe & irrésistible par sa masse, menace indistinctement tous les individus & tend à dissoudre la société, en détruisant la sûreté personnelle qui en est le premier lien.

Alors pour sauver le peuple de ses excès & rétablir l'autorité des loix & des magistrats, on est contraint de le précipiter dans la servitude, & de le charger de fers comme le frénétique que l'on veut préserver de sa propre fureur. Le danger rallie à la domination absolue, & dans le sein de l'anarchie, un despote même paroît un sauveur. L'intérêt de la cause commune exige donc que la force populaire soit contenue dans de justes bornes, que tous ses mouvemens soient réglés, & tous ses écarts réprimés par la loi.

# ET CONSTITUTION. FRANÇOISE, 139

Mais en rendant hommage aux principes, & en défendant la cause des loix & de l'humanité, soyons justes, & après avoir blâmé le peuple, examinons ce qui l'a porté à ces excès. Cet examen ne le justissiera pas sans doute : rien ne peut justissier l'inhumanité & la barbarie; mais il nous présentera ces terribles événemens sous leur vrai point de vue; & peut-être y trouverons-nous des motifs de plaindre cette multitude même qui s'est rendue si coupable, & de hair encore plus la tyrannie qui est la vraie source de ses fureurs.

a Voyez, dit M. de Mirabeau, combien de causes avoient préparé les matériaux de cette explosion! tous les dénis de justice, toutes les insultes, tous les scandales; des ministres chéris exilés; le rebut du mépris public inauguré à la tête de ceux qui les remplacent; le sanctuaire des loix profané; l'Assemblée Nationale compromise & menacée; des troupes étrangères, de l'artillerie; la ca-



# froid du despotisme qui est atroce: ses cruautés systématiques sont plus de malheureux en un jour, que les insurrections populaires n'immolent de victimes pendant des années!



#### CHAPITRE

Mouvement & agitation générale de toutes. les provinces. — Insurrection de Rennes de Saint - Malo. — de Bordeaux. — Événement désastreux du château de Quincey. — Hommages des villes des cours souveraines aux représentans de la nation.

LA paix sembloit renaître à Paris; mais le contre-coup de la terrible impulsion que la capitale avoit reçue, se faisoit ressentir dans toutes les provinces, jusqu'aux extrémités du royaume. A la première nouvelle de la conspiration formée contre la liberté publique, tous les citoyens devinrent soldats, tous les soldats devinrent citoyens.

A Rennes, la jeunesse prit les armes, s'empara de l'arsenal, des principaux posces, & leva l'étendart de la liberté. Le comte de Langeron qui y commandoit,

# 144 RÉVOLUTION DE 1789,

fit marcher aussitôt contre la bourgeoisse les régimens d'Artois & de Lorraine infanterie, & les dragons d'Orléans; mais lorsque les deux troupes furent en présence, elles crièrent de concert, vive la nation. Huit cens foldats passèrent sous les drapeaux de la ville, le reste retourna dans ses casernes, après avoir juré de ne jamais tremper ses mains dans le sang françois. Cependant l'hôtel-de-ville assemblé avoit ordonné de suspendre la levée de tous impôts pour le roi, & de toute conpribution au profit des seigneurs. Des députés partirent pour faire part de cet arrêté à toutes les villes de Bretagne, & les inviter à se réunir pour le soutien de la cause commune. Elles s'armèrent aussicôt, s& quarante mille hommes éroient prêts à voler au secours de l'Assemblée Nationale. Le commandant effrayé, manda deux nouveaux régimens; mais instruit de deurs dispositions patriotiques, il se hâta de donner un contreordre. Bientôt il est contraint lui-même

de sortifution Françoise. 145 de sortir de la province. Envain il demande à se décorer des couleurs des citoyens: on lui resuse cet honneur, & on lui déclare que la Bretagne ne veut pas être souillée plus long-tems par la présence d'un suppôt de la tyrannie.

La jeunesse de S. Malo ne montra pas moins d'ardeur pour la conquête de la liberté. Indignée bien plus qu'effrayée des lâches complots des ennemis du peuple, elle résolut de venir partager les périls des représentans de la nation & de contribuer à leur triomphe ou de périr avec eux. Elle devoit former deux divisions, l'une à pied, l'autre à cheval. fuivies de charriots & des provisions de guerre & de bouche nécessaires pour cette expédition. Le projet étoit de s'emparer sur le champ du fort de la Cité & de celui de Château-Neuf, pour en enlever les pièces de campagne, caissons, fusils, &c.... & l'on alloit l'effectuer. lorsque quelques jeunes gens observèrent qu'on attendoit le soir même un coup-

Tome IL

K



# 146 REVOLUTION DE 1785,

rier de Paris, & qu'il pourroit apporter des nouvelles plus heureuses. L'événement justifia leurs conjectures.

Le commandant de la place informé du dessein que l'on avoit eu, envoya dans chaque forteresse un renfort de soixantedix hommes. Précaution inutile : ces guerriers avoient juré de ne combattre qué pour la patrie & de vaincre ou de mourir pour elle. On ne fut pas obligé de mettre leur valeur à l'épreuve; mais on se rappela que la ville avoit le privilege (on ne connoissoit point encore alors de droit commun) de se garder ellemême; on observa que l'abus seul avoit introduit & maintenu l'usage d'en porter les cless tous les soirs au lieutenant de roi, & l'on envoya une députation pour les lui demander. Il les refusa formellement. De nouveaux députés remportèrent la même réponse que les premiers. On le somma donc de se rendre au vœu de la cité, ou de sortir du château. L'officier étourdi de cet ordre, voulut entrer en

explication. Pendant ce tems, quelques jeunes gens s'emparèrent des clefs, &c quoique forts de leur nombre, de leur courage & de leur union avec les troupes réglées, ils se bornèrent à se mettre en possession de ce qui leur appartenoit, ne tirèrent aucune vengeance des injustes refus du lieutenant de roi, & respectèrent la vie des hommes jusques dans leurs ennemis.

Presque toutes les villes du royaume déployèrent les mêmes sentimens, & presque toute l'armée les partagea. Partout on arbora la cocarde; par-tout on sit serment de combattre pour la patrie & les loix, & de verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour assurer la vie, la liberté & les travaux des représentans de la nation. Toute la France sut un camp immense couvert de légions de citoyens.

A Bordeaux, la plus grande partie des membres du parlement se firent inscrire comme soldats, dans les compa-

# 148 Révolution de 1789,

gnies de milice bourgeoise & montérent la garde comme les autres habitans. Le régiment de S. Remi orna ses drapeaux des couleurs patriotiques; & d'un: ruban noir en signe de deuil pour la. fatale journée où le sang parisien avoit été répandu : ses soldats mêlés avec les bourgeois, les exerçoient aux manœuvres. Le commandant du château Trompette, animé de cet esprit de civisme, devenu tout-à-coup l'esprit national, loin de faire tirer comme le gouverneur de la Bastille, sur l'infanterie citoyenne qui venoit chercher les armes renfermées dans l'arsenal de ce fort, en envoya présenter les cless aux quatre-vingt-dix électeurs des communes. Ainsi cette ville qui, dans la nuit désastreuse de la S. Barthelemi, eut le bonheur & la gloire de trouver dans son maire un généreux défenseur des droits de l'humanité contre les fureurs du fanatisme, vit avec orgueil à l'époque glorieuse de l'établissement de la liberté, un de ses chess militaires

rendre hommage à la souveraineté de la nation, reconnoître que les soldats de la patrie ne sont pas les satellites du despotisme, mais les gardiens du peuple, & que l'armée dont la soumission doit être aveugle & sans borne, contre les ennemis de l'état, ne peut être employée dans l'intérieur, sous le prétexte même du maintien de la tranquillité publique, sans être dirigée par la soi & requise par les pouvoirs civils.

La joie & la reconnoissance générale se manifestèrent d'une manière éclatante. Un buste sut élevé à M. Necker, sur un échasaudage sait à la hâte, au bas du piedestal de la statue de Louis XV. On l'entoura d'une guirlande de lauriers & de sleurs, avec cette inscription: LA PLUS HONORABLE QU'UN MORTEL PUISSE DESIRER.

Les villes de Lyon & de Grenoble ne s'honorèrent pas moins par leur conduite vraiment civique, & par des arrêtés aussi sages que courageux.

# 150 RÉVOLUTION DE 1789,

Au milieu de cet enthousiasme patriotique un crime atroce vint exciter l'horreur de l'Europe entière, & prouva que le fanatisme de la vanité n'est pas moins barbare que le fanatisme de la religion. M. de Mesmay, conseiller au parlement de Besançon, seigneur de Quincey près Vesoul, avoit invité les habitans de son voisinage à une sête qu'il vouloit leur donner pour célébrer, disoit-il, l'heureuse réunion des trois ordres. Il s'étoit absenté comme parlementaire, comme membre de la noblesse protestante, comme secrétaire de cette même noblesse qui. à l'en croire, ne manqueroit pas de lui faire un mauvais parti, s'il adhéroit aux décrets de l'Assemblée Nationale. On accepte son invitation, & on se rend sans défiance à ce funeste repas. Les vins & les mets y sont prodigués, la joie transporte les convives; le spectacle riant de la campagne, le parfum des fleurs ajoure encore à l'enchantement de cette fête & porte l'ivresse dans tous leurs sens,

Après le festin en les conduit dans un bosquet où ils célèbrent à l'envi l'événement fortuné qui les rassemble & la munissence de leur hôte. Tout-à-coup la terre s'entr'ouvre sous leurs pas... l'explosion subite d'une mine répand de tous côtés l'épouvante & la mort. A sette horrible nouvelle, le ser & la stamme à la main, le peuple court à la vengeance, réduit les châteaux en cendres & se livre à mille excès.

La populace de Besançon veut brûler l'hôtel du coupable : les citoyens de cette ville qui s'étoient armés & incorporés en milice bourgeoise, instruits de ce dessein, en informent le commandant de la province & lui offrent les services de la commune pour prévenir une exécution qui, toute juste qu'elle paroissoit, pouvoit avoir des suites funestes : il accepte leurs offres, & par de sages mesures prises avec eux, maintient le bon ordre & la tranquillité publique.

·Le parlement de Besançon rendu sage K iv

#### 152 RÉVOLUTION DE 1789,

par cet exemple, nomma deux commiffaires pour aller à Vesoul prendre de concert avec le bailliage, l'hôtel-de ville & la maréchaussée, toutes les informations relatives à ce forfait. Il envoya même une députation à l'hôtel-de-ville pour engager les citoyens à déterminer un magistrat populaire, M. de Varchamp, à être un des commissaires; mais il s'en excusa par raison de santé.

De leur côté, les citoyens députèrent quelques-uns d'entr'eux pour remercier le parlement d'avoir jetté les yeux sur un magistrat qui leur est agréable, & pour l'inviter à rappeler ceux de ses membres que la crainte pourroit tenir éloignés, en l'assurant que chaque citoyen répondoit qu'ils seroient en sûreté.

M. le comte de Narbonne honoré par la commune du titre de citoyen, sut nommé ches de la députation, & nous devons dire avec un orateur célèbre, à la louange du bon sens & des lumières du parlement de Besançon, qu'elle su reçue avec les mêmes honneurs que cette cour est accoutumée de rendre aux députations de la noblesse.

La dénonciation du crime affreux de M. de Mesmay sit frémir l'Assemblée Nationale. Malgré les circonftances les plus détaillées, malgré le procès-verbal d'un officier public qui les constatoit, on ne pouvoit croire qu'un homme eût pu commettre un si abominable attentat, & l'on étoit porté à regarder le récit de cet événement, comme une calomnie contre la nature humaine. Il fallut cependant se rendre à la force des preuves, & elle supplia le roi d'ordonner à ses ministres dans les cours étrangères d'en réclamer les auteurs pour les livrer à la rigueur des loix, sauf aux députés de la province à se concerter avec le pouvoir exécutif pour décider à quel tribunal on attribueroit la poursuite & le jugement de cette affaire.

Au milieu de l'agitation & du mouvement devenu général dans toute la



#### 154 REVOLUTION DE #789,

France, l'assemblée recevoit chaque jour une foule d'adresses de remercimens & d'adhésion à ses décrets, récompenses honorables de ses glorieux travaux, preuves éclatantes de la renaissance de l'esprit public, & du concours de la nation entière à l'heureuse révolution qu'elle venoit d'opérer par son courage, & à la régénération qu'elle préparoit dans sa sagesse. Les cours souveraines elles-mêmes persuadées enfin qu'elle étoit vraiment nationale, l'assemblée que tous les efforts du ministère n'avoient pu intimider, sentirent qu'il étoit tems de lui rapporter leurs hommages; & leurs députés debout & découverts vinrent successivement lui présenter leurs respects. Le parlement de Paris voulut envain faire revivre ses anciennes prétentions, & traiter comme de couronne à couronne avec les représentans du peuple françois, soit prudence, soit conversion véritable, il parut renoncer à ses chimères, & vint comme les autres offrir ses hommages aux dépositaires des droits de la nation, dont tous les pouvoirs sont essentiellement émanés. On les sit asseoir après leur discours, & le président leur répondit avec la dignité du chef du corps législatif, parlant aux vénérables ministres des loix.

« L'assemblée, dit M. de Mirabeau, » donna aussi audience au recteur de l'u-» niversité de Paris, cette fille aînée de » nos rois, dont l'âge n'a cependant pas, » comme on le croyoit, affoibli la » raison ..... C'est avec transport, a dit » M. Dumouchel, que l'université recevra » de vos mains le dépôt précieux & sacré » d'une éducation vraiment nationale. » Voyez le progrès des lumières : il n'y » a pas plus de cinq cens ans que l'univer-» sité instruit la jeunesse, & déjà elle » commence à se douter que l'éducation » des collèges ne répond ni aux besoins » de l'humanité, ni aux vœux de la » patrie ». En souscrivant aux justes plaintes de tous les citoyens éclairés sur la nullité du système de notre éducation

publique, nous devons à l'équité de réndre justice aux vertus, aux lumières & au patriotisme de la plupart des membres de cette savante compagnie.



#### CHAPITRE VII.

Disette spontanée des grains. — Funestes effets de ce stéau. — Terreurs & sausses alarmes répandues dans le royaume. —: Meurtres & brigandages excités à Saint-Germain & à Poissy par les ennemis de la révolution. — Situation politique de la France dans ces jours de calamités. — Proclamation de l'Assemblée Nationale pour le rétablissement de l'ordre & de la tranquillité publique.

L'Assemblée Nationale jouissoit enfin de la liberté, rien ne sembloit pouvoir arrêter ses grandes opérations, ni l'empêcher de poser sur les bases immuables des droits de l'homme & du citoyen l'édifice auguste de la constitution. Elle venoit de récompenser l'éclatant service que le duc de Liancourt avoit rendu à la nation & au roi, en l'élevant à la dignité de son président : mais un long

# enchaînement de désordres & de calamités retarda long-tems encore & interrompit souvent ses nobles travaux.

L'exil précipité de M. Necker avoit brisé tous les canaux de l'abondance, le fil de toutes les opérations relatives aux subsistances étoit rompu; bientôt les grains manquèrent, les magasins publics surent livrés au pillage: ce ramas de brigands & d'étrangers que nos ennemis avoient rassemblés sur les montagnes comme des nuages dévastateurs, se répandit dans les campagnes & joignit ses ravages aux horreurs de la famine qui nous assiégeoit de toutes parts.

Les noirs fantômes d'une imagination effrayée, ajoutoient encore à nos maux réels par la crainte de ceux dont ils nous menaçoient continuellement. Des rumeurs vagues de conspirations, de crimes, d'attentats, tous ces récits funestes si avidement reçus dans les momens de calamités, se succédoient tous les jours sans interruption, se reproduisoient dans les pa-

piers publics sous mille formes sinistres, & agitoient tous les esprits de déslances continuelles & de sombres frayeurs; des villes & des provinces entières étoient livrées à des terreurs paniques; citoyens & laboureurs quittoient leurs paisibles travaux pour courir aux armes.

La municipalité de Soissons informa l'Assemblée que des troupes de brigands fauchoient les bleds avant leur maturité, & que les habitans des villages refluoient dans les villes. La capitale, sur les mêmes bruits, sit marcher à Saint-Denis des troupes & du canon; mais on ne trouva nulle trace de ce forfait. On n'en continua pas moins à croire une foule d'hiftoires fausses ou exagérées, & à prêter l'oreille à leurs improvisateurs. Les ennemis de la révolution profitant de cette disposition générale, travailloient à fatiguer le peuple par des alarmes semées à propos, afin de l'endormir ensuite dans une sécurité suneste : leur projet étoit de le pousser aux derniers excès, pour le

# 160 RÉVOLUTION DE 1789; ramener par la licence, sous le joug du despotisme.

Ils accaparoient les grains, puis rejettoient le soupçon de leurs affreux monopoles sur les victimes qu'ils vouloient dévouer à la haine publique. Le peuple furieux se débattoit avec violence dans les pièges dont il étoit enlacé, & cherchoit aveuglément à repousser les conspirateurs & la famine. Des brigands mêlés dans la foule se baignoient dans le sang pour faire retomber fur la multitude l'odieux du crime dont ils s'efforçoient de la rendre complice. C'est ainsi qu'à Saint-Germain on vit le malheureux Sauvage tomber dans une émeute, sous les coups de scélérats inconnus, & les députés de la ville se présenter à l'Assemblée Nationale, fondant en larmes, implorant son assistance contre les meurtriers, & la suppliant de ne point imputer à leurs concitoyens ce lâche assafsinat.

D'autres excès commis à Poissy par les mêmes scélérats, honorèrent le patriotisme

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 161 me des représentans de la nation qui se montrèrent vraiment les pères du peuple en exposant leur vie pour sauver celle d'un infortuné qui venoit de tomber entre les mains de ces forcenés. A cette nouvelle, tous les membres de l'Assemblée se disputent le dangereux honneur d'aller arracher cette victime à la fureur populaire. MM. de Lubersac, évêque de Chartres, Massieu, curé de Sergy, Choppier, curé de Flins, le comte de la Touche, le chevalier de Maulette, de Vichery, Perrier, Camus, Millon de Montherland, Hell, Schmitt, Ulry, réunissent les suffrages. Ils partent sur le champ. volent de Versailles à Saint-Germain, & delà à Poissy, pénètrent jusqu'à la prison, où le sieur Thomassin étoit détenu. au travers d'une foule d'hommes armés & de femmes furieuses qui demandoient sa tête; ils s'arrêtent à la porte : l'évêque de Chartres adresse aux séditieux les discours les plus forts & les plus touchans. demande que l'accusé soit remis entre les Tome II.

# 162 RÉVOLUTION DE 1789,

mains de la justice, qu'il soit puni s'il est coupable, par le glaive des loix, & ses conjure de ne pas se souiller dans les transports d'une aveugle colère, d'un crime plus grand encore que celui dont ils poursstivent la vengeance.

La présence des représentans du peuple paroît avoir enchaîne la rage de cette troupe sanguinaire. Ils se flattent de l'avoir rappelée à des sentimens de paix & d'humanité, & profitent de ce moment de calme pour monter à la salle d'audience & se faire amener l'accusé. Mais bientôt de nouvelles clameurs se sont entendre, & la fureur suspendue éclate avec plus de violence. Les députés descendent; l'intrépide évêque de Chartres sait entendre sa voix, ses généreux collègues se mêlent dans la foule, s'adressent aux différens groupes, joignent à leurs prières les instances, les supplications les plus pressantes, & obtiennent un sursis de deux jours. Ils partoient sur cette assurance, affligés de la cruelle phrénésie

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 162 qui sembloir s'être emparée du plus humain des peuples, mais pleins de joie d'avoir souftrait un innocent au fer des meurtriers, lorsqu'on vient leur annoncer qu'on a forcé les portes de la prison; que l'on traîne dans la place publique le malheureux Thomassin; que la corde fatale l'attend, & que tout est prêt pour son supplice. Ils retournent aussi-tôt sur leurs pas. Le plus affreux des spectacles a frappé leurs regards: une trifte victime les mains liées, étoit conduite à la mort par une troupe de Cannibales, avec les hurlemens de la rage & les imprécations de la fureur. Ils se jement au milieu de ce barbares, ils se précipitent à genoux, & prosternés à leurs pieds, les conjurent d'écouter la voix de la nature. le cri de la religion & de l'humanité, & de ne passisbreuver de sang humain. Mais la populace embrasée ne respire que la rengeance, elle redouble de furie, elle ne répond que par d'horribles murmares, ex-menace de la mort les représentant de de patrie. On les force de se retirer. Déjà

# 164 RÉVOLUTION DE 1789,

l'infortuné Thomassin est placé au pied du mur auquel il va être suspendu: on h'attend plus que le curé pour lui administrer les secours que la religion accorde aux mourans.

Cependant les députés n'ont pas encore perdu toute espérance, ils ont recours aux habitans, les supplient les larmes aux yeux, de prévenir le meurtre qui va se commettre, & de réunir leurs efforts pour sauver un homme qu'aucun jugement n'a déclaré coupable. On s'émeut à leur voix, on s'indigne de la scène d'horreur qui se prépare. Ne fouffrons pas qu'on souille notre ville d'un crime aussi horrible, s'écrie un des citoyens. A l'instant plusieurs autres sont accourus aux portes, & se disposent à fermer les barrières pour tomber ensuite en colonne fur cette troupe d'affassins. Ils invitent leurs concitoyens à se joindre à eux, & les députés à se mettre à leur tête. Mais comme ces brigands venoient du côté de Saint Germain, on soupçonna qu'ils pouvoient être de cette ville, &

dans la crainte de cruelles représailles, le barrières restèrent ouvertes.

Pendant le tumulte inséparable de ces nouvelles dispositions, le sieur Thomassin prend la fuite, & se réfugie dans la prison. Les députés courent à cette sombre demeure du crime, devenue l'asyle de l'innocence, & se placent à la porte pour la défendre d'une nouvelle irruption. Les meurtriers demeurent interdits, le peuple demande à grands cris qu'on fasse le procès de l'accusé, & consent de le remettre entre les mains de l'évêque de Chartres & de ses collègues, pour être transporté dans les prisons de Versailles. Le vertueux prélat le fait placer à ses côtés dans sa voiture, & part avec quelques ausres députés, escorté de trente hommes armés qui le conduisent par des chemins dérournés jusqu'auprès de Roquencourt. Il arrive enfin à Versailles avec l'infortuné dont il avoit sauvé la vie au péril de la sienne, St dont l'instruction du procès manifesta l'innocence.

# 166 RÉVOLUTION DE 1789,

Ces seènes fanglantes se renouveloient tous les jours dans que lque partie du royaume, & les larmes des malheureux qui se méloient fans cesse aux félicitations des villes & des provinces, répandoient la douleur dans l'ame des vrais patriotes & corrompoient la joie de leur triomphe. Plusieurs citoyens bien intentionnés, mais amides ot fuibles, effrayés de ces excès, regrettoient presque le sommeil de mort du desporisme, & les ennemis de la nation prenoient texte des maux qu'ils caufoient eux-mêmes, pour calomaier & le pauple st cette liberté dont le réveil étoit si terrible. Mais ceux que les lumières & la réflexion avoient mûris pour cette glorieuse époque, ceux dont le seuvenir encore récent des accentars de la tyrannie & de l'orgueil infolent des petits despotes de toutes les classes, avoit révolté la juste sierré & valeble courage, sentoient qu'il n'est point de maux dont la liberté ne confole, ni de biens que la servicude n'empoisonne. Els voyoient que les désordres qui faisoient gé-

'ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 167 mir l'humanité, n'étoient qu'un fléau passager, & que l'hydre de l'aristocratie se détruiroit par ses propres fureurs. Ils opposoient aux ennemis publics la contence, le cou-bienfaisance sans bornes, les rivages des monstres déchaînés contreux, ou les prévenoient par des mesures fernies & prudentes. Persuadés que la liberté est comme la lance d'Achille, qui guérit elle-même les blessures qu'elle fait, ils travailloient sans relâche à l'affermir, en créant provisoirement un régime de municipalité plus populaire, & armoient pour sa cause de nouveaux défenseurs en formant par-tout des gardes nationales.

Cependant l'assemblée vivement pénétrée des malheurs journaliers qui affligeoient les villes & les campagnes, s'occupoit des moyens de rétablir la paix. Mais elle sentoit en même tems que les nombreux & puissans adversaires de la cause publique étoient plutôt consternés que désaits. La conjuration étoit

# 168 RÉVOLUTION DE 1789,

avortée, mais les conjurés existoient encore, & une ligue de plusieurs siècles entre les abus de tout genre & les abus de l'autorité suprême, ne permettoit pas de rendre sans danger au pouvoir exécutif la plénitude d'une puissance que des ministres pervers auroient pu tourner contre l'état lui-même. Sans doute il falloit donner la paix à la patrie; mais il falloit lui donner une paix & une constitution libre. C'étoit le vœu de la nation & du roi.

Un des malheurs pour les peuples écrasés par le despotisme, c'est qu'ils ne peuvent retourner à la liberté sans passer par l'anarchie, le plus terrible des stéaux après la puissance arbitraire. Le prince se mettant à la place de la nation, & la volonté d'un seul homme étant substituée à la volonté générale, il ne peut à proprement parler, exister alors aucune loi, puisque tout est soumis aux volontés passagères du despote, ou plutôt à celles des agens de l'autorité. Tous les ressorts

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 169 du gouvernement étant dirigés vers un seul but, le maintien du pouvoir absolu. il est clair qu'on ne peut parvenir à subordonnerales droits particuliers du chef à ceux de la société entière, sans briser entièrement la machine, changer le principe de son action & le centre de ses mouvemens; à moins que le despote lui-même agissant de concert avec son peuple, ne consente à retenir entre ses mains le dépôt de la force publique, pour assurer la paix intérieure & la tranquillité de l'érat, jusqu'au moment où un système de législation librement décrété par les représentans de la nation & fanctionné par elle, ne règle une nouvelle distribution de pouvoirs, & ne fasse succéder les formes équitables d'une administration libre, aux formes iniques d'une administration arbitraire.

Mais les fastes de l'histoire ne nous avoient encore présenté qu'un seul souverain qui, investi d'une grande puissance, comblé de richesses & couronné de

Révolution de 1989, gloire, ait eu la grandeur d'ame de restituer à ses sujets cette liberté civile & politique, patrimoine inalienable de toutes les nations. Ce souverain est Charlemagne. Louis XVI étoit bien digne, sans doute, de suivre un si grand exemple. Toute la France rendoit hommage à fon auftère probité, à son amour pour la justice, à son desir du bien, à sa tendresse pour ses peuples. Toute la France se fioit aux vertus de son roi, & chérissoit la bonté de son cœur. Mais des ministres pervers avoient souvent abusé de cette bonté même contre les intérêts du mon narque & du peuple : ils venoient de fo rendre criminels de lèze-nation, par la conjuration la plus atroce contre l'Assemblée Nationale; criminels de lèze-majesté, en couvrant du nom sacré du roi leurs odieux attentats. On connoissoit le par triotisme de l'armée; mais plusieurs de ses chess étoient coupables ou suspects: elle n'avoit pas encore prêté serment à la nation & aux loix. On favois que tous les vœux de nos ennemis étoient pour la guerre eivile, & l'on ne pouvoit employer la force armée contre les citoyens égarés par les infinuations perfides des aristocrates, sans s'exposer ou à éteindre dans le sang une sermentation nécessaire enpore dans les circonstances, ou à causer de nouveaux malheurs, en jemant la multitude dans les excès du désespoir, & en accoutumant le soldat à égorger ses compatriotes.

Dès le 18 juiller, le comte de Lally. Tolendal avoit présenté un projet de proclamation, pour inviter les titoyens à la tranquillité & à la paix; mais tette motion fut attaquée, dans le fond & dans la forme; & quoique son auteur y eût fair successivement plusieurs changemens avec la facilité du talent & le zèle du bien public, il n'avoit pu réussir à la faire décréter: une soule d'orateurs s'empressa de la combatme ou de l'appuyer avec la même éloquence & la même patriotisme. Mais les désordres de Paris, les

émeutes de S. Germain & de Poissy, les manœuvres multipliées de l'aristocratie déterminèrent enfin l'Assemblée à publier le 23 du même mois la proclamation suivante. Elle mérite d'avoir place dans l'histoire; les sentimens qu'elle respire sont la meilleure réponse aux calomnies

des ennemis de la nation.

« L'Assemblée Nationale considérant » que depuis le premier instant qu'elle » s'est formée, elle n'a pris aucune résolu-» tion qui n'ait dû lui obtenir la confiance s des peuples, qu'elle a déjà établi les » premières bases sur lesquelles doivent » reposer la liberté & la félicité publiques; » que le roi vient d'acquérir plus de droit » que jamais à la confiance de ses fidèles » sujets; que non-seulement il les a in-» vités lui-même à réclamer leur liberté » & leurs droits; mais que, sur le vœu » de l'Assemblée, il a encore écarté tous » les sujets de mésiance qui pouvoient » porter l'alarme dans les esprits; qu'il » a éloigné de sa capitale les troupes

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 173 » dont l'aspect ou l'approche y avoient » répandu l'effroi; qu'il a éloigné de sa » personne les conseillers qui étoient un » objet d'inquiétudes pour la nation; qu'il » a rappelé ceux dont elle desiroit le » retour; qu'il est venu dans L'Assem-» BLÉE NATIONALE avec l'abandon d'un » père au milieu de ses enfans, lui de-» mander de l'aider à sauver l'état; que, » conduit par les mêmes sentimens, il » est allé dans sa capitale se confondre » avec son peuple, & dissiper par sa » présence toutes les craintes qu'on avoit » pu concevoir; que, dans ce concert » parfait entre le chef & les représentans » de la nation, après la réunion con-» sommée de tous les ordres, L'Assem-» BLÉE s'occupe & ne cessera de s'occuper » du grand objet de la constitution; que » toute mésiance qui viendroit actuelle-» ment altérer une si précieuse harmonie, e ralentiroit les travaux de l'Assemblée, » seroit un obstacle aux intentions du roi. » & porteroit en même-tems une funeste

#### CHAPITRE VIII.

Adivité des villes, des comités & des troupes nationales pour repousser la famine. — Crises de certains Personnages. — Particularités de l'évasion du maréchal de Broglie. — De celle de MM. de la Vauguyon, de Luxembourg, Cazalès, d'Eprémésnil, l'abbé de Calonne, l'abbé Maury. Affaire du baron de Castelnau.

CEPENDANT la fermentation sembloit augmenter tous les jours. On continuoit à semer de nouvelles désiances, à répandre de nouvelles terreurs. Les propriétaires, dans la crainte du pillage, n'osoient garnir les marchés. Des émissaires des conjurés, sous prétexte de sournir aux approvisionnemens de la capitale, enlevoient les grains; des brigands soudoyés pilloient les convois; les subsistances disparoissoient entièrement. Les ennemis du peuple épuisoient tous

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 174 tous les moyens les plus odieux pour le faire retomber par la famine dans la servitude. Mais les sages précautions des comités permanens, établis dans presque toutes les villes, les travaux du comité des subsissances de l'Assemblée Nationale & de la ville de Paris, & sur-tout l'infatigable activité de la garde nationale Parissenne déconcertèrent ces trames criminelles. On fit des visites à main armée chez les fermiers & les riches propriétaires, la sûreré des routes sut rétablie, la distribution des grains dans les marchés exactement surveillée, la capitale fut approvisionnée, & les campagnes ne furent pas dégarnies.

Cette effervescence générale & les moyens même employés pour ramener le calme, jettèrent la consternation dans les hautes classes de la société; les chemins étoient couverts de riches & de grands qui croyoient leur tête menacée. Le régiment de Royal-allemand souvent assailli de coups de pierres, quelquesois Tome II.

RÉVOLUTION DE 17894 de coups de fusil, chargé par-tout des malédictions du peuple, regagnoit ses quartiers. Le maréchal de Broglie se déroboit par une course rapide à l'indignation générale: investi dans le palais épiscopal de Verdun par une multitude furieuse qui vouloit y mettre le feu, il parvint avec peine à se retirer dans la citadelle, sous l'escorte de deux bataillons suisses & d'un détachement de hussards. Forcé de se cacher comme un criminel, il se sauva le lendemain matin par les derrières de la place, & se rendit à Metz, dont il avoit le gouvernement. Mais cette ville lui ferma ses portes, & le malheureux général poursuivi par la honte, les remords & la haine publique, fut contraint de sortir de cette France qu'il avoit autrefois illustrée par ses victoires, & de se refugier dans le Luxembourg. L'empereur lui écrivit une lettre flatteuse, foible dédommagement de l'estime de ses concitoyens dont il avoit trop connu le prix, pour ne pas en regretter vivement la perte.

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 179

Le duc de la Vauguion, ambassadeur du roi en Espagne, le duc de la Vauguion dont le nom n'avoit pas été inscrit sur la liste des ennemis de la nation, mais qui avoit été désigné pour succéder à M. le comte de Montmorin dans le département des affaires étrangères, craignant de payer de sa tête ce court & funeste honneur, changea de costume & de nom, & dans le modeste équipage d'un négociant, se rendit au Havre avec le dessein de passer en Angleterre, & de mettre la mer entre ses ennemis & lui. Il avoit oublié de faire comprendre dans son passe-port le prince de Carency son fils, & il s'adressa pour réparer son oubli, à la municipalité de cette ville; mais les réponses embarrassées du jeune homme ayant inspiré des soupçons, on s'assura de sa personne, ainsi que de celle de son père, qui fut obligé d'avouer que le prétendu S' Chevalier, (c'est ainsi qu'il se faisoit nommer) étoit l'ambassadeur de France en Espagne. L'as-.

semblée, après s'être assurée de son innocence, sit écrire aux officiers municipaux du Havre, qu'elle ne connoissoit aucune raison de prolonger la détention du duc de la Vauguion, & qu'elle s'en remettoit sur ce qui le concerne, au pouvoir exécutif.

Plusieurs députés partagèrent aussi la frayeur commune; peu rassurés sur l'inviolabilité de leur personne, & redoutant le ressentiment du peuple dont ils s'étoient déclarés les adversaires dans l'Assemblée Nationale, ils prirent honteusement la fuite. De ce nombre furent le duc de Luxembourg, dont l'esprit, le carac-. tère & la conduite à une époque encore récente, avoient fait espérer aux amis de la liberté qu'elle trouveroit en lui un défenseur digne d'une si belle cause : mais il préféra au titre de père de la patrie celui de président de la noblesse; & soit qu'il ne pût supporter de n'être plus qu'un citoyen, après avoir été le chef de son ordre, soit qu'il désespérât de la

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 181 clémence de la nation, il alla cacher en Angleterre la honte & les regrets de son ambition trompée. On vit disparoître en même tems & l'ardent Cazalès & le fougueux d'Eprémesnil, tous deux champions fanatiques des insolentes chimères des nobles qui les méprisoient, tous deux admis par tolérance au nombre de leurs députés, & croyant sans doute suppléer par l'excès de leur orgueil & l'exagération ridicule de leurs prétentions, à l'antiquité de leur race. Le premier arrêté à Caussade, par une jeunesse inconsidéré, échappa avec peine à la vengeance publique & retourna à l'Assemblée Nationale, plus aigri que corrigé par ces témoignages de l'aversion générale; le fecond reparut après une courte absence. A son arrivée, s'éleva un murmure qui n'étoit pas celui de l'approbation; & le même peuple qui avoit applaudi avec enthousiasme à M. d'Eprémesnil, martyr des loix, & victime de la tyrannie, s'indigna à la vue de M. d'Eprémesnil. Miii

# MB2 RÉVOLUTION DE 1789;

déserteur du parti de la nation & devenu l'un des chess de meute de la faction aristocratique.

L'abbé de Calonne, député suppléant du bailliage de Meulan, persuadé que son nom étoit un fardeau dangereux à porter dans ces circonstances, chercha aussi sa sûreté dans la fuite; il prit le costume & le nom d'un voyageur anglois, & ainsi déguisé, se mit en route pour les eaux. A Nogent-sur-Seine, on visita ses effets & ses papiers: quelques chansons & des lettres angloifes remplissoient son porte-feuille; mais il s'en trouva de françoises adressées à l'abbé de Calonné: le mystère se découvrit, on retint sous bonne garde cet abbé travesti, & l'Assemblée Nationale fut consultée sur la conduite que l'on devoit tenir à son égard. Dans le même tems, l'intrépide abbé Maury frappé d'une terreur panique, s'avançoit rapidement vers les frontières. On l'arrêta à Peronne, où il venoit, disoit-il, chercher de nouveaux pouvoirs 🗧

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 183 mais comme il avoit demandé des chevaux de poste, au lieu de solliciter une assemblée d'électeurs, on présuma qu'il ne desiroit que le pouvoir de s'enfuir, & on ne jugea pas à propos de le lui accorder sans la participation de l'assemblée. Elle répondit que le devoir de M. l'abbé Maury & l'intérêt général de ses commettans exigeant sa présence à l'Assemblée Nationale, MM. les officiers municipaux devoient lui laisser toute la liberté nécessaire pour s'y rendre. A l'égard de l'abbé de Calonne, elle déclara que puisqu'il n'étoit légalement accufé d'aucun délit, sa détention ne pouvoit être continuée.

Un autre événement produit par cette désiance générale qui s'étoit emparée de tous les esprits, sit élever dans l'Assemblée Nationale une grande & importante question. Le baron de Castelnau, résident de France à Genève, avoit été arrêté sur le pont royal & conduit au district des Petits-Augustins. Au moment où on le saisit, il s'empressa de déchirer une lettre; mais or

### 184 Révolution de 1789,

ne s'empressa pas moins d'en rassembler les fragmens. M. Bailly les envoya à M. le duc de Liancourt, alors président, avec trois autres lettres ouvertes & une lettre de M. le comte d'Artois. Lorsque ce paquet lui parvint, il y avoit peu de membres à l'Assemblée. Sa délicatesse le sit répugner à garder dans ses mains des lettres ouvertes, & pensant que l'Assemblée n'a aucun pouvoir exécutif, il crut devoir renvoyer le paquet entier à M. Bailly, bien sûr d'ailleurs qu'on l'auroit toujours au besoin : il ne se permit pas même de lire les lettres ouvertes.

Ce rapport donna lieu à de longues discussions. Le comte de Chatenai proposa d'arrêter que les lettres interceptées comme suspectes, seroient gardées dans un dépôt pour être représentées à l'Assemblée Nationale lorsqu'elle commenceroit le procès de tous les auteurs des calamités publiques, & d'inviter la municipalité de Paris à rassembler les papiers trouvés à la Bastille, pour en composer

LE CONSTITUTION FRANÇOISE. 185 le tableau des attentats du gouvernement arbitraire, & former en quelque manière la préface de la Constitution.

Cette motion fut soutenue par M. Reubell. « Cette auguste Assemblée, compo-» sée de clergé, de nobles & d'hommes » libres, est l'image de celle des francs, » qui s'occupoient des crimes d'état. Ces » principes sont consacrés par vos arrêtés; » personne ne doit connoître des crimes » qui intéressent la nation, si ce n'est l'As-» semblée Nationale».

Tous les cahiers, disoit M. Camus, consacrent l'inviolabilité des lettres, & l'Assemblée Nationale ne doit pas attenter aux grands principes de la soi publique. Il y a une exception pour les personnes qui sont sous la main de la justice. On peut ouvrir les lettres qu'elles ont écrites ou qui leur sont adressées, asin de connoître leurs complices; mais des présomptions ne suffisent pas pour autoriser cette violation d'un droit naturel. Qui pourra décider en effet qu'une



#### 186 Révolution de 1789,

» lettre cachetée est suspecte, qu'elle est » relative aux affaires publiques? Je pense » donc, ajouta-t-il, que tous les papiers » de la Bastille doivent être déposés, ceux » qui sont ouverts, examinés par un co-» mité, & que les lettres non-ouvertes » doivent être respectées, à moins qu'elles » ne soient adressées à des personnes ac-» cusées ».

« Je me contenterai d'observer à l'As» semblée, dit l'évêque de Langres, que
» tous les siècles ont applaudi à la géné» rosité de Pompée qui livra aux flammes
» les lettres que les sénateurs avoient
» écrites à Sertorius. Respectons nos man» dats, ne renversons pas d'avance un
» principe que nous devons établir ».

M. de Gouy d'Arsy disoit avec énergie que, dans un temps de sermentation, des principes particuliers cédoient au grand principe du salut de l'état; qu'on interceptoit les lettres pendant la guerre, & qu'environnés de complots & d'ennemis, nous ne pouvions nous croire en paix,

## ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 187

M. Dupont disoit: « Je n'examine point » si, pour une plus grande utilité, il peut » jamais convenir à une nation de faire » une grande injustice. Je me contenterai » d'observer que dans la mesure proposée, » l'utilité est douteuse & le danger mani-» feste. J'ai vu des exemples terribles de » ce danger. J'ai vu perdre le meilleur, » le plus vertueux, le plus grand des ci-» toyens qui aient jamais servi notre na-» tion; j'ai vu perdre M. Turgot, par » une correspondance simulée, par une » infâme manœuvre qui faisoit passer sous » les yeux du roi des lettres qu'on suppo-» soit adressées à ce ministre, & des ré-» ponses qu'on supposoit venir de lui; let-» tres qu'il n'avoit jamais lues, réponses » qu'il n'avoit jamais écrites : cette perfide » correspondance a duré six mois.

» Dès qu'on fait que les lettres feront » ouvertes, on peut immoler & fauver » qui l'on veut; on peut donner les im-» pressions les plus fausses & les alarmes » les plus frivoles, On peut fatisfaire tou-

» tes les vengeances privées, & compro-

» mettre toutes les personnes publiques.

» Qu'on ne propose donc pas à une na-

» tion généreuse de prétendus moyens qui

» peuvent aussi souvent servir le crime,

» qu'opprimer aisément la vertu».

« La première des loix, disoit M. Ro-» bespierre, est le salut du peuple; c'est » le premier devoir de ses représentans. » Comment donc pourrions-nous dans la » crise la plus terrible dans laquelle puisse » se trouver une nation, écarter les preu-» ves des attentats commis contre la li-» berté publique, preuves qui nous sont » envoyées par les chefs d'une municipa-» lité. On vous a fait une objection prise » de l'inviolabilité des lettres. Mais la sû-» reté nationale n'est-elle pas plus invio-» lable encore? On vous a dit qu'il falloit » brûler ces lettres, à l'exemple de Pom-» pée, comme s'il pouvoit y avoir un rap-» port entre un tyran qui avoit opprime » la liberté publique, & l'Assemblée » Nationale chargée de rendre à un peu» ple libre l'exercice de ce droit sacré
» & imprescriptible. Vous lui avez promis
» la punition de ses ennemis; vous lui
» avez donc promis de conserver les preu» ves de leurs crimes».

Plusieurs autres membres reclamèrent envain les lettres surprises entre les mains de M. de Castelnau. On décida qu'il n'y avoit lieu à délibérer.

Ainsi l'Assemblée Nationale au sein d'une guerre intestine d'autant plus dangereuse, que ses ennemis cachés dans l'ombre, ne portoient leurs coups que dans le secret, ne se départoit point de l'austérité de ses principes, & sermement attachée aux maximes sondamentales de la liberté, jugea qu'on ne devoit point l'établir par des moyens indignes d'elle. Elle prononça, comme le peuple d'Athènes, que ce qui n'étoit pas honnête ne pouvoit être utile, & bien que la propriété des lettres soit une propriété particulière essentiellement subordonnée à la sûreté de la propriété

générale, elle ne voulut point qu'on pût reprocher aux représentans d'une nation qui veut devenir libre, d'avoir emprunté les lâches procédés de la tyrannie.



#### CHAPITRE IX

Institution de divers comités à l'Assemblée Nationale. — Leur but, leur pressante utilité. — Réclamation de l'ambassadeur d'Angleterre au sujet du complot contre le port de Brest. — Imputation calomnieuse faite aux gentilshommes bretons sur la dénonciation vague de ce complot. — Premières opérations du comité de Constitution.

CHAQUE jour voyoit éclore une multitude d'affaires particulières; c'étoient des plaintes d'infortunées victimes de tous les genres de despotisme; c'étoient des réclamations, des mémoires, des requêtes, des demandes de toutes espèces; c'étoit une soule de députations de corporations, de communautés, de villes, de provinces, qui venoient présenter à l'Assemblée leurs félicitations, & l'hommage de leur adhésion à ses décrets. Le

tems, ce tems si précieux, & que les besoins urgens de l'état & la crise dans laquelle se trouvoit l'empire, exigeoient tout entier, s'écouloit ainsi à discuter des affaires particulières, & étoit perdu pour le bien général du royaume.

L'Assemblée brûlant de remplir le grand & important objet pour lequel elle avoit été convoquée, & jugeant qu'il lui seroit impossible au milieu de tant de distractions journalières de poser les bases de la constitution, établit un comité de rapports composé de trente membres, auquel seroient renvoyés tous les mémoires, plaintes & requêtes, pour y être examinés, & quand il y auroit lieu, le rapport en être fait à l'assemblée générale. Les mêmes motifs la déterminèrent à sacrifier au bien de l'état ses plus douces jouissances, les témoignages de l'affection & de la reconnoissance publique; & il fut arrêté qu'il ne seroit plus admis de députations.

L'inquiétude du peuple, les soupçons sans cesse renaissans de conspirations &

ET Constitution Françoisé, 183 des bruits alarmans répandus avec uneperfide adresse par les ennemis du bienpublic, déterminèrent l'établissement d'un' autre comité depuis long-rems deliré pat los amis de la paix & de la liberté. Plusteurs de cès prétendus politiqués qui gouvernent l'univers dans les caffés & y jugent sans appel des intérêts & des vues de toutes les cours de l'Europe, ébruitoient mysterieusement que l'Angleterre avoit la plus grande part aux troubles qui affligecient la France, & que le cabinet de Londres avoit prodigué son or pour nous enlever nos colonies à la faveur de nos divisions. A les en croire, des flottes angloises avoient arboré dans les deux Indes le signal de la guerre, & déjà Saint-Domingue & Pondicheri étoient au nombre de leurs conquêtes. Ces journaliers de littérature, ces échos éternels de tous les bruits publics, qui s'inquiètent fort peu s'ils sont fondés ou non, pourvu qu'ils présentent l'appat de la nouveauté, le répétoient dans leurs feuilles. Les pa-Tome II. N

194 REVOLUTION DE 1789, triotes éclairés ne le croyoient pas ! ils connoissoient trop bien le noble enthousiasme de cette sière nation pour la liberté; ils voyoient trop clairement que tous les peuples libres ont un intérêt commun à renverser le colosse du despotisme, pour donner à ces chimères la plus légère confiance. Mais le peuple qui raisonne peu & reçoit avidement toutes les impressions qu'on veur lui donner, le croyoit sur la foi-de ces écrivains indiscrets. C'en étoit. affez pour exciter une fermentation dangereuse, pour inspirer de nouvelles défiances & jeiter de la défaveur sur la révolution; c'en étoit assez pour seconder; les; mauvais desseins des arisfocrates.

L'ambassadeur d'Angleterre crut devoir.
à sa délicatesse personnelle & à l'honneur de sa cour, de résuter cette absurde calomnie. Il écrivit à M. de Montmorin, ministre des assaires étrangères, en le prient de saire part de sa lettre à l'Assemblée Nationale. Dès le lendemain elle sur remise à M. le duc de Liancourt, alors.

président de l'Assemblée, avec la lettre suivante du ministre.

Lettre de M. le comte de Montmorins

Versilles le 27 juillet 128913...

# .Monsieue Le Président,

»M. l'ambassadeur d'Angleterre m'a prié instamment d'avoir l'honneur de vous communiquer la lettre ci-jointe. J'ai cru d'autant moins pouvoir me refuser à les instances, qu'il me prévint en effet verbalement dans les premiers jours du mois de juin . d'un complot contre le port de Brest. Ceux qui le méditoient demandoient quelques secours pour cette expédition & un asyle en Angleterre. M. l'ambassadeur ne me donna aucune instruction relative aux auteurs de ce projet, & m'assura qu'ils lui étoient absolument inconnus, Les recherches que j'ai pu faire d'après des données aussi incertaines, ont été infruçtueuses comme elles devolent l'êgre, & jai été dans le tems obligé de me borner

a en gager M. le comte de la Luzerne à prescrire au commandant de Brest les précautions les plus multipliées, & la vigilance la plus exacte.

# Lettre de M. l'ambassadeur d'Angleterré.

Paris, ce 36 juillet 1789.

# a Monsieur,

avoit fomenté en partie, les troubles qui ont affligé la capitale depuis quelques tems; qu'elle profitoit de ce moment pour armer contre la France, & que même une flotte étoit sur ses côtes pour coopérer hostilement avec un parti de mécontens. Tout dénués de fondement que sont ces bruits, ils me paroissent avoir gagné l'Assemblée Nationale; & le Courier National qui rend compte des séances des 23 & 24 de ce mois laisse des soupçons qui me peinent d'autant plus, que vous savez, Monsieur,

- et Constitution Françoise. 197 combien ma cour est éloignée de les mériter.
- » Voire excellence se rappellera plusieurs conversations que j'eus avec vous au commencement de juin dernier; le complot affreux qui avoit été proposé relativement au port de Brest; l'empressement que j'ai eu de mettre le roi & ses ministres sur leurs gardes; la réponse de ma cour qui correspondoit si fort à mes sentimens & qui repoussoit avec horreur la proposition qu'on sui faisoit; enfin les assurances d'attachement qu'elle répétoit au roi & à la nation. Vous me sites part alors de la sensibilité de sa majesté à cette occasion.
- Domme ma cour a infiniment à cœur de conserver la bonne harmonie qui subsiste entre les deux nations, & d'éloigner tout soupçon contraire, je vous prie, Monsieur, de donner connoissance de cette lettre, sans aucun délai, à M. le président de l'Assemblée Nationale. Vous sentez combien il est essentiel pour

rassurant sur ses dangers & en le convainquant que des yeux pénétrans veilloient nuit & jour à sa sureté; institution salutaire qui, imitée par la municipalité de Paris, a plus d'une sois dans le cours de la révolution, sauvé la France & ses représentans de la rage de ces hommes pervers qui vouloient sacrisser la patrie aux intérêts de leur yanité ou de leur sortune.

La lettre du duc de Dorset, & la dénonciation qu'elle rensermoit d'un complot contre la ville de Brest, caussèrent en Bretagne une sermentation dont les suites auroient pu devenir sunesses, Des ennemis de quelques gentilshammes qui s'étoient montrés peu savorables à la cause populaire, ne manquèrent pas de les présenter au peuple comme les auteurs de ces trames criminelles. Plusieurs surent arrêtés & ensermés dans les châteaux de Nantes & de S. Malo. Les soupçons les plus injurieux se répandirent pientôt sur tous les gentilshommes de

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 20F la province. Cette brave noblesse qui avoit défendu avec trop d'opiniâtreté, il est vrai, mais avec toute la loyauté chevaleresque, les chimères féodales & l'édifice gothique mais révéré, de la constitution bretonne, & qui, jusques dans ses erreurs, méritoit quelque respett peut-être par son amour ardent & indomptable pour la liberté; cette brave noblesse dont il falloit dissiper & vaincre les préjugés, mais qui n'auroit pas dû être soupconnée d'une lâche trahison. s'adressa dans sa douleur à l'Assemblée Nationale elle-même. Elle se plaignit avec la juste indignation de l'innocence outragée, de la dénonciation vague de l'ambassadeur d'Angleterre, & supplia les représentans de la nation d'engager le duc de Dorset à donner des renseignemens plus précis sur cette affaire, afin que la connoissance des coupables vengeat l'honneur des innocens indignement calomniés: déclarant que si quelque gentilhomme se trouvoit convainou

### 202 Révolution de-1789,

d'avoir trempé dans cet odieux complot, elle desiroit que son nom sût voué à l'exécration publique, & qu'elle n'avoit rien de plus à cœur elle-même que d'appeler la vengeance des loix sur l'a tête du criminel. La commission intermédiaire des états témoigna les mêmes sentimens, & dans le même esprit, écrivit à l'Assemblée Nationale, à MM. les comtes de Montmorin & de S. Priest, ministrea du roi, ainsi qu'au comte de Thiars, commandant en chef de la Bretagne.

L'assemblée renvoya au pouvoir exécutif l'assaire des gentilshommes détenus & chargea son président d'en saire part aux comités permanens de Nantes & de S. Malo, en leur annonçant que l'opinion de l'assemblée étoit que ces gentilshommes devoient être libres de se rendre où bon leur sembleroit. A l'égard de la demande des nobles de Brest & de la commission intermédiaire, il sur arrêté qu'il n'y avoit lieu à délibérer, & que M. le président leur en-

verroit cette décision en réponse à leur lettre. On jugea sans doute qu'il étoit impossible que des gentilshommes bretons eussent pu tremper dans un si lâche complot, & que des recherches sur un objet de cette nature, inutiles pour trouver le coupable, seroient insultantes pour le corps entier de la noblesse.

Malgré les obstacles qui sembloient se multiplier à chaque instant comme pour arrêter sa marche, l'Assemblée Nationale s'avançoit vers son but. Presque tous les bailliages avoient révoqué leurs mandats impératifs, & en avoient envoyé d'illimités à leurs représentans. La vérification des pouvoirs étoit achevée, la protestation de la noblesse & du haut clergé de Bretagne déclarée nulle, & la députation des communes & du clergé du second ordre unanimement admise, fauf à la noblesse à user de son droit, en se conformant au réglement. Des comités nombreux avoient été établis pour préparer les diverses matières, le

réglement de police de l'assemblée étoit prêt & avoit déja été discuté dans les bureaux. Toute la France attendoit avec une religieuse impatience les premiers résultats des grandes opérations qui alloient décider de sa dessinée,

Ce fut le 27 juillet que l'archevêque de Bordeaux fit le rapport des travaux du comité de Constitution. « Jusqu'à ces » derniers tems, disoit-il, & je pourrois » dire jusqu'à ces derniers momens, ce » vaste & superbe empire n'a cessé d'être » la victime de la confusion & de l'in-» détermination des pouvoirs. L'ambition » & l'intrigue ont fait valoir à leur gré » les droits incertains des rois & ceux » des peuples. Notre histoire n'est qu'une » suite des tristes combats de ce genre, » dont le résultat a toujours été ou l'ac-» croissement d'un fatal despotisme, ou l'é-» tablissement peut-être plus fatal encore » de la prépondérance & de l'aristocratie » des corps, dont le joug pèse en même-» tems sur les peuples & sur les rois.....

Le tems est arrivé où une raison éclairée

loit dissiper d'anciens prestiges; elle a

été provoquée, cette raison publique:

elle sera secondée par un monarque

qui ne veut que le bonheur de la nation

qu'il se sait gloire de commander:

elle le sera par l'énergie que les fran
cois ont montrée dans ces derniers

tems; elle le sera par les sentimens pa
trioriques qui animent tous les mem
bres de cette assemblée ».

Après avoir parlé de ce dévouement patriotique qui doit animer tous les citoyens, à l'exemple de leur roi, de la méthode sévère & des méditations profondes auxquels doivent s'assigérir les représentans pour tracer les premiers sondemens de l'édifice que leurs mains généreuses vont élever à la liberté, & avec elle à la dignité de l'homme & à la félicité publique, sous les yeux de l'Europe entière qui attend d'eux un modèle qui sera bientôt imité, pour l'avantage de la postèrité qui tous les jours commence,

&c.,... Après avoir rendu compte du travail fait sur les cahiers pour y recueillir le vœu général, il ajoute:

« Et d'abord nous avons jugé d'après » vous, que la Constitution devoit être » précédée d'une déclaration des droits de » l'homme & du citoxen; non que cette » exposition put avoir pour objet d'im-» primer à ces vérités premières une force » qu'elles tiennent de la morale & de la » raison, qu'elles tiennent de la nature » qui les a déposées dans tous les cœurs » auprès du germe de la vie, qui les à » rendués inséparables de l'essence & du » caractère d'homme; mais c'est à ces » titres mêmes que vous avez voulu que » ces principes ineffaçables fussent sans » cesse présens à nos yeux & à notre pen-» sée. Vous avez voulu qu'à chaque ins-» tant la nation que nous avons l'honneur » de représenter, pût y rapporter, en rap-» procher chaque article de la Constitution » dont elle s'est reposee sur nous, s'as-» surer de notre sidelité à s'y conformer

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 207

Se reconnoître l'obligation & le devoir

qui naissent pour elle de se soumettre

à des loix qui maintiennent inflexible
ment tous ses droits. Vous avez senti

que ce seroit pour nous une garantie

continuelle contre la crainte de nos pro
pres méprises, & vous avez prévu que

firdans la suite des âges une puissance

que leonque tentoit d'imposer des loix

qui ne seroient pas une émanation de

ce même principé, ce type originel &

neonjouis: substitant dénonceroit à l'ins
tant à tous des citoyens le crime ou

n'erreur.

» Certe noble, idée conçue dans un maurre hémisphère devoit de présérence » se transplanter d'abord parminous. Nous » avons concouru aux événemens qui » ont rendu à l'Amérique septentrionale » sa liberté : elle nous montre sur quels » principes nous devons appuyer la con» servation de la nôtre; & c'est le nouveau » monde où nous n'avions autresois ap» porté que des sers, qui nous apprend-

» aujourd'hui à nous garantir du malheus.

» d'en porter nous mêmes ».

M. Mounier lut ensuite un projet de premier chapitre de la Constitution sur les principes du gouvernement françois : & M. de Clermont-Tonnerre un extrait des cahiers de tous les bailliages, & une déclaration des principes de la monarchie, qui en étoit le résultat. Plussieurs questions importances sur lesquelles l'universalité des commettans ne s'étoit pas expliquée d'une manière uniforme, sur lesquelles l'assent pas expliquée d'une manière uniforme, sur les pas expliquée d'une manière uniforme, sur les pas expliquée d'une manière uniforme, sur les pas expliquées d'une manière uniforme, sur les pas expliquées d'une manière uniforme, sur les pas expliquées d'une manière uniforme, sur les passes de la monarchie.

«Tel est, Messieurs, dit en finissant

» M. de Clermont, le compte que votre

» comité a dru devoir vous rendre de la

» partie de vos cahiers qui traite de la

» Constitution. Vous y trouverez sans

» doute toutes les pierres sondamentales

» de l'édifice que vous êtes chargés d'é
» lever à route sa hauteur; mais vous y

» desirerez peut-être cet ordre, cet en
» semble de combinaisons politiques sans

» lesquelles

# et Constitution Françoise: 209 » lesquelles le régime social présentera » toujours de nombreuses défectuosités. » Les pouvoirs y sont indiqués, mais » ne sont pas e core distingués avec la » précision nécessaire. L'organisation de » la représentation nationale n'y est pas » suffisamment établie; les principes de » l'éligibilité n'y sont point posés. C'est » de votre travail que ne î ront ces résul-» tats. La nation a voulu être libre; & » c'est vous qu'elle a chargés de son af-» franchissement, Le génie de la France » a précipité pour ainsi dire la marche » de l'esprit public, il a accumulé pour » vous en peu d'heures l'expérience que » l'on pouvoit à peine attendre de plu-» sieurs siècles. Vous pouvez, Messieurs, » donner une constitution à la France; » le roi & le peuple la demandent, » l'un & l'autre l'ont méritée ».

On avoit vu dans les républiques anciennes & dans quelques états modernes, des nations assemblées délibérant sur la guerre, sur la paix, discutant leurs inté-Tome II.

rêts politiques, civils & commerciaux, portant même ou abrogeant des loix. Mais c'est pour la première fois peut-être que l'Europe voyoit les représentans d'un grand peuple n'agueres esclave, briser avec une tranquille fierté les chaînes de la tyrannie, & les chaînes plus puissantes encore des préjugés de toute espèce, cherchant dans les droits sacrés de l'homme, les droits imprescriptibles du citoyen, posant fur les bases immuables de la nature les bases de sa constitution, sacrifiant à la stricte équité & à l'espoir du bonheur commun les privileges pécuniaires & les prérogatives de la vanité. Si le fénat de Rome parut jadis une assemblée de rois. le sénat de la France parut ce jourlà une assemblée de dieux, pesant dans Leur sagesse les destins de l'humanité.



### CHAPITRE X.

Entrevue de M. Necker avec madame de Polignac. — Son retour en France. — Accueil fait à ce ministre dans sa route. à l'Assemblée Nationale, à l'hôtel-deville de Paris. — Son zèle à défendre la cause des loix & de l'humanité.

Un e lettre de M. Necker, qui annoncoit son prochain retour, vint ranimer encore le courage de l'Assemblée Nationale & l'espoir des bons citoyens. Elle y fut lue le même jour que les premiers travaux du comité de Constitution. On ne pouvoit commencer sous de meilleurs auspices. La disgrace de ce vertueux ministre avoit été le signal des funestes entreprises des ennemis de la liberté; il étoit bien naturel que son triomphe fût le prélude de celui des amis de la patrie. On a vu précédemment la lettre qui lui fut adressée par les report

212 RÉVOLUTION DE 1789, fentans de la nation: sa réponse étoit conçue en ces termes:

### « MESSIEÙ RS,

» Sensiblement ému par de longues agitations, & considérant déjà de près le moment où il est tems de songer à la retraite du monde & des affaires, je me préparois à ne suivre plus que de mes vœux ardens le destin de la France & le bonheur d'une nation à laquelle je suis attaché par tant de liens, lorsque j'ai reçu la lettre dont vous m'avez honoré. Il est hors de mon pouvoir, il est au-dessus de mes foibles moyens de répondre dignement à cette marque si précieuse de votre estime & de votre bienveillance. Mais je dois au moins, Messieurs, vous aller porter l'hommage de ma respectueuse reconnoissance. Mon dévouement ne vous est pas nécessaire; mais il importe à mon bonheur de prouver au roi & à la nation françoise que rien ne peut ralentir un zèle qui fait depuis si long-tems l'intérêt de ma vie ».

Base le 23 juillet 1789.

Cette lettre fut écoutée avec transport. La nation chérissoit dans M. Necker un citoyen qui sembloit s'être identisié avec la cause publique : son génie & ses vertus le faisoient regarder comme l'ange tutélaire du peuple & du trône. On attendoit avec empressement des nouvelles de fon voyage, & l'on n'étoit pas sans inquiétude sur le parti auquel il s'arrêteroit. Il avoit quitté Bruxelles pour se rendre à sa terre de Coppet près de Genève, & se trouvoit encore à Basse lorsque la duchesse de Polignac s'y rendit avec toute sa famille. Elle lui fit demander une ontrevue, & ce fut de la bouche de cette femme qu'il apprir le désastre de ses ennemis ou plutôt de ceux de l'état, sa victoire étant celle des défenseurs des loix & de la liberté. Il se décida malgré les instances de ses amis, à venir reprendre sa place:

Il vaut mieux, leur dit-il, s'exposer au péril qu'aux remords. Il resta donc dans cette ville, résolu d'y attendre les ordres du roi.

Le courier qui les portoit, l'y avoit devancé, & ne le trouvant point, avoit continué sa route. Il revint sur ses pas & lui remit les dépêches du monarque & celles des représentans de la nation. La lettre du roi que l'on a imprimée de cent manières dissérentes, étoit ainsi conçue:

Versailles, le 16 juillet 1789.

dans un tems plus calme je vous donnerois des preuves de mes sentimens, mais
cependant le desir que les Etats-Généraux
& la ville de Paris témoignent, m'engage à hâter le moment de votre retour. Je vous invite donc à revenir le
plutôt possible reprendre auprès de moi
votre place. Vous m'avez parlé en me
quittant, de votre attachement; la preuve
que je demande, est la plus grande que

et Constitution Françoise. 215 vous puissez me donner dans cette circonstance ».

M. Necker lui répondit :

#### » SIRE,

» Je touchois au port que tant d'agitations me faisoient desirer, lorsque j'ai reçu la lettre dont votre majesté m'a honoré. Je vais retourner auprès d'elle pour recevoir ses ordres, & juger de plus près, si en effet mon zèle infatigable & mon dévouement sans réserve, peuvent encore servir à votre majesté. Je crois qu'elle me desire puisqu'elle daigne m'en assurer, & que sa bonne foi m'est connue; mais je la supplie aussi de croire sur ma parole que tout ce qui séduit la plupart des hommes élevés aux grandes places n'a plus de charmes pour moi, & que sans un sentiment de vertu digne de l'estime du roi, c'est dans la retraite seule que j'aurois nourri l'amour & l'intérêt dont je ne cesserai d'être pé216 RÉVOLUTION DE 1789, nétré pour la gloire & le bonheur de sa majesté ».

M. Necker suivit de près le courier qui annonça son retour. Son voyage de Basle à Versailles sut un triomphe connuel: il n'eut pas, il est vrai, cette pompe qui éblouit les yeux; mais il sut embel i par les charmes de la vertu, par les bénédictions, par les vœux, par les témoignages d'amour de tout un peuple.

La nouvelle de son arrivée excita dans Paris les nêmes transports que celle d'une victoire éclatante. C'étoit en effet la plus grande que la nation eût encore remportée sur ses ennemis. Le lendemain de son retour il se présenta à l'Assemblée Nationale pour lui offrir l'hommage de son respect & de sa reconnoissance. Il sut introduit par quatre huissiers comme les présidens des cours souveraines, & on voulut qu'il s'assit sur un fauteuil dans le parquet. A la vue de cet homme qui sut être à la sois ministre & citoyen, qui sorça

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 217 le trône à respecter les droits du peuple, & fit chérir au peuple l'autorité du prince; de cet homme, objet de tant d'amour & de tant de haine, qui plusieurs fois le sauvour & le martyr de la patrie qu'il avoit adoptée, fut toujours l'idole des vrais amis de l'état & la terreur des satellites du despotisme, de cet homme enfin dont la destinée se trouva tellement liée à celle de l'Assemblée Nationale, que les conspirateurs pâlirent devant son génie, & ne crurent pas possible d'étouffer la liberté publique tant qu'il seroit dans le royaume, mille souvenirs, mille sentimens confus s'emparèrent à la fois de tous les esprits, & la majesté du corps législatif: fit place au délire de la joie.

Dès que sa propre émotion & les applaudissement lui permirent de se faire entendre: « Monssieur le président, dit-il, » je viens avec empressement témoigner » à cette auguste assemblée ma respectateur le président de la respectateur le respectateur le respectateur le respectateur le re



#### 218 RÉVOLUTION DE 1789,

» térêt & de bonté qu'elle a bien voulu » me donner. Elle m'a imposé ainsi de » grands devoirs : & c'est en me péné-» trant de ses sentimens & en prositant » de ses lumières, qu'au milieu de cir-» constances si difficiles, je puis conser-» ver un peu de courage ».

Le duc de Liancourt dont le discours mérite d'être conservé, parce qu'il ne sut pas une vaine formule d'étiquette, mais l'expression des sentimens qui étoient dans tous les cœurs, lui répondit:

« Monsieur, vous aviez en vous éloi» gnant des affaires, emporté l'estime
» & les regrets de l'Assemblée Nationale:
» elle l'a consigné dans ses arrêtés; &
» en exprimant ainsi les sentimens dont
» elle étoit pénétrée, elle n'a été que
» l'interprète de la nation. Le moment
» de votre retraite a été celui d'un deuil
» général dans le royaume. Le roi dont
» le cœur généreux & bon vous est connu
» plus qu'à qui que ce soit, est venu
» dans cette assemblée s'unir à nous; il

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 219 » a daigné nous demander nos conseils: » nos conseils devoient être ceux de la » nation, ils étoient de rappeler à lui le » ministre qui l'avoit servi avec tant de » dévouement, de sidélité & de patrio-» tisme. Mais déjà le cœur du roi avoit » pris lui-même ce conseil salutaire; & » quand nous pensions à lui exprimer » nos vœux, il nous remettoit la lettre » qui vous invitoit à reprendre vos tra-» vaux. Il desiroit que l'Assemblée Na-» tionale y joignît ses instances, & il » vouloit pour gage de son amour, se » confondre encore avec la nation, pour » rendre à la France celui qui en causoit » les regrets, & qui en faisoit l'espérance. » Vous vous étiez en partant dérobé aux » hommages du peuple; vous aviez em-» ployé pour éviter l'expression de son » estime, les mêmes soins qu'un autre eur » pris pour fuir les dangers de son mécon-» tentement & de sa haine. Vous tou-» chiez au moment où après une longue » & pénible agitation, vous alliez trouver



### 220 RÉVOLUTION DE 1789,

» le calme & le repos; vous avez connu
» les troubles qui agitoient ce royaume;
» vous avez connu les vœux ardens du
» roi & de la nation; & fans vous aveu» gler fur l'incertitude des succès dans
» la carrière qui de nouveau s'ouvroit à
» vous. Vous n'avez pensé qu'à nos mal» heurs; vous vous êtes rappelé ce que
'» vous deviez à la France pour l'attache» ment & la confiance qu'elle vous donne;
» vous n'avez plus pensé à votre repos,
» &, d'après vos propres expressions,
» vous avez sans hésiter préféré le péril
» aux remords.

» L'empressement des peuples qui se » portoient en soule sur votre route, la » joie pure & sincère qu'a reçue le roi » de votre retour, les mouvemens que » fait naître votre présence dans cette » salle où votre éloge étoit, il y a quel-» ques jours, prononcé avec tant d'élo-» quence & entendu avec tant d'émotion, » tout vous est garant des sentimens » de la France entière. La première na-

#### ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 228

» tion du monde voit en vous celui qui,
» ayant particulièrement contribué à la
» réunion de ses représentans, a le plus
» essicacement préparé son salut, & peut
» seul dans ces momens d'embarras faire
» disparoître les obstacles qui s'oppose» roient encore à sa régénération. Quel
» homme avoit droit de prétendre à une
» si haute destinée? & quel titre plus puis» sant pouvoit assurer la France de votre
» dévouement le plus absolu?

» Peut-il donc être offert à la nation » un présage plus certain de bonheur, » que la réunion des volontés du roi prêt » à tout sacrisser pour l'avantage de son » peuple, d'une Assemblée Nationale » qui fait à l'espoir de la sélicité publique » l'hommage des intérêts privés de tous » les membres qui la composent, & d'un » ministre éclairé qui, aux sentimens » d'honneur qui lui rendent le bien né-» cessaire, joint encore la circonstance » particulière d'une position qui le lui » rend indispensable?

### 222. RÉVOLUTION DE 1789,

» Et quelle époque plus heureuse, » Monsieur, pour établir la responsabilité » des ministres, cette précieuse sauve-» garde de la liberté, ce rempart certain » contre le despotisme, que celle où le » premier qui s'y soumettra, n'aura de » compte à rendre à la nation que celui » de ses talens & de ses vertus!

» C'est après ce salutaire établissement » que vous avez sollicité vous-même, » dont vous aurez été le premier exem-» ple, que l'homme portant un cœur » droit, des intentions pures, un carac-» tère ferme, une conscience à l'abri de » tout reproche, pourra, s'il est doué de » quelques talens, aspirer ouvertement » au ministère. Glorieux alors de l'idée » qu'aucune action mauvaile, qu'aucune » complaisance funeste, qu'aucune intri-» gue sourde ne pourront être dérobées » au jugement de la nation, il bravera » les inventions obscures de la haine & » de l'envie, & portera dans son cœur » l'heureuse confiance que la vérité est

#### ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 223

» toujours plus forte & plus convain-

» cante que la calomnie, quand l'une &

» l'autre ne peuvent élever la voix que

» devant une nation généreuse & éclairée.

» C'est en vous soumettant aujourd'hui,

» Monsieur, à cette honorable épreuve,

» c'est en reprenant la place que vous

» avez consenti d'accepter, que l'exercice

» de vos talens, que votre sidélité in-

» violable aux intérêts de la nation &

» du roi, désormais indissolublement liés,

» fauront prouver à l'Europe sans l'éton-

» ner, combien étoient justes & les re-

» grets publics, & l'allégresse universelle

» grets publics, & ranegrene universelle

» dont il appartenoit à vous seul d'être

» l'objet.

» Si dans cette circonstance il pouvoit
» m'être permis de laisser échapper l'ex» pression d'un sentiment qui ne m'est
» que personnel, je dirois combien il m'est
» doux de lier l'époque glorieuse pour
» moi, d'une fonction honorable que je
» ne dois qu'à l'extrême indulgence de
» cette auguste assemblée, & que je ne



224 RÉVOLUTION DE 17895.

» puis justifier que par mon zèle, à l'é» poque tant desirée de, votre retour à
» un ministère que vous signalerez par
» votre attachement à une constitution
» qui va bientôt assurer le bonheur de
» l'empire ».

Après ce discours, M. Necker s'empressa de sortir comme pour se dérober à sa propre gloire. Il n'étoit plus dans la salle, & l'on applaudissoit encore comme s'il eut été présent. L'assemblée trouvant dans le discours de son président le tableau sidèle de ses sentimens, en ordonna l'impression & l'insertion dans son procès-verbal, noble récompense & digne d'être décernée par les représentants de la nation à l'orateur & au ministre.

Les félicitations des compagnies, des tribunaux, des communautés & de tous les corps dont les députés se succédèrent sans interruption dans son hôtel, remplirent le reste d'une journée unique dans, les annales de l'histoire, & à laquelle

quelle on ne fauroit comparer que celle où Cicéron chasse aussi par une infâme cabale, de cette Rome qu'il avoit sauvée, y sut rapporté comme dans les bras des habitans de toute l'Italie, & vit venir au-devant de lui les grands, les chevaliers, le peuple & tous les bons citoyens.

M. Necker crut devoir un hommage particulier de reconnoissance à la ville de Paris qui lui avoit donné des preuves si éclatantes de son attachement, qui avoit fait fermer les spectacles durant son exil, & qui l'avoit redemandé avec tant d'énergie. Il se rendit donc (le 30 juillet) à l'hôtel-de-ville, le lendemain du jour où il recut un accueil si distingué à l'Assemblée Nationale. De nombreux détachemens d'infanterie & de cavalerie bourgeoises étoient allés le recevoir hors de la ville. Tout le peuple qui se pressoit sur son passage & faisoit retentir les airs de vive la nation, vive M. Necker, formoit son cortège; tous les Tome II. P

### 226 RÉVOLUTION DE 1789,

cœurs étoient palpitans de joie, tous les yeux lui portoient l'expression des plus tendres sentimens; on ne pouvoit se lasser de le contempler, de l'applaudir. Le ministre chéri étoit dans un carosse à quatre chevaux avec M. de S. Priest son collégue dans le ministère, qui avoit partagé ses principes & sa disgrace. Ils arrivèrent à l'hôtel-de-ville à une heure après midi. M. Bailly & M. de la Fayette le reçurent dans la grande salle de l'hôtel-de-ville, où étoient assemblés les cent-vingt représentans de la commune de Paris.

M. Bailly complimenta le ministre avec une élégante & noble simplicité, rappelant que son éloignement avoit été le signal du trouble & de la consusion dans la capitale; & annonçant que son retour étoit celui de l'ordre, du calme & de la paix.

« Je manque d'expressions, Messieurs, répondit M. Necker avec une sensibilité vive & prosonde qui pénétra bientôt toute l'assemblée, » je manque d'expressions pour

\*vous témoigner & en votre personne à vous les citoyens de Paris la reconnoissance dont je suis pénétré. Les marques d'intérêt & de bonté que j'ai reçues de leur part sont un bienfait hora de toute proportion avec mes foibles services; » & je ne puis m'acquitter que par un » sentiment inessagable. Je vous promets, » Messieurs, d'être sidèle à cette dernière » obligation, & jamais devoir ne sera » plus doux, ni plus facile à remplir.

» Le roi, Messieurs, a daigné me » recevoir avec la plus grande bonté, » & a daigné m'assurer du retour de sa » consiance la plus entière. Mais aujour- » d'hui, Messieurs, c'est entre les mains » de l'Assemblée Nationale, c'est dans les » vôtres que repose le salut de l'état; » car en ce moment il ne reste presque » plus aucune action au gouvernement. » Vous donc, Messieurs, qui pouvez » tant, & par la grandeur & par l'impor- » tance de la ville dont vous êtes les » notables citoyens, & par l'influence

# 228 REVOLUTION DE 1789;

6 de votre exemple dans tout le royaume 1 » je viens vous conjurer de donner tous » vos soins à l'établissement de l'ordre le s plus parfait & le plus durable. Rien » ne peut fleutir, tien ne peut prospérer » sans cet ordre; & ee que vous avez . s déjà fait, Messieurs, en si peu de tems; » annonce & devient un garant de ce que b vous sautez achever. Mais jusqu'à ce s dernier terme, la confiance sera incer-» taine, & une inquiétude générale trous blera le bonheur public, éloignera de » Paris un grand nombre de riches con-» sommateurs, & détournera les étrangers » de venir y verser leurs richesses. Enfin » Paris, cette célèbre cité, Paris, cette » première ville de l'Europe, ne repren-» dra son lustre & sa prospérité qu'à l'é-» poque où l'on y verra régner cette paix • & cette subordination qui calment les es-» prits, & qui donnent à tous les hommes » l'assurance de vivre tranquilles & sans » défiance sous l'empire des loix & de s leur conscience. Vous jugerez, Mes-

#### ET. CONSTITUTION FRANÇOISE. 229

» sieurs, dans votre sagesse, s'il n'est pas » tems bientôt de faire cesser ces persécua tions multipliées auxquelles on est soumis avant d'arriver à Paris, & que l'on » commence à éprouver à une très-grande » distance de la capitale. Il est juste de s'en-» rapporter à cet égard à votre prudence » & à vos lumières; mais les amis de la » prospérité publique doivent desirer que » les abords de Paris rappellent bientôt » au commerce & à tous les voyageurs. r que cette ville est comme autrefois, le » séjour de la paix, & qu'on peut de » tous les bouts du monde y venir jouir » avec confiance & liberté, du génie in-» dustriel de ses habitans & du spectacle » de tous les monumens que cette ville n renferme dans son sein & que de a nouveaux talens augmentent chaque njour.

» Mais, Messeurs, c'est au nom du » plus grand intérêt que je dois vous » entretenir un moment d'un intérêt qui » remplit mon cœur & qui l'oppresse,

# 230 RÉVOLUTION DE 1789, » Au nom de Dieu, Messieurs, plus de » jugemens de proscription, plus de » scènes : sanglantes! Généreux françois, » qui êtes sur le point de réunir à tous » les avantages dont vous jouissez depuis » long-tems, le bien inestimable d'une » liberté sage, ne permettez pas que de si » grands bienfaits puissent être mêlés à la » possibilité d'aucun reproche. Ah! que » votre bonheur pour devenir encore plus a grand, soit pur & sans tache! sur-tout » conservez, respectez même dans vos » momens de crise & de calamité ce ca-» ractère de bonté, de justice & de-don-» ceur qui distingue la nation françoise. » & faites arriver le plutôt possible le

» jour de l'indulgence & de l'oubli.

» Croyez, Messieurs, en ne consultant

» que votre cœur, que la bonté est la

» première de toutes les vertus. Hélas,

» nous ne connoissons qu'imparsaitement

» cette action, cette force invisible qui

» dirigent & déterminent les actions des

hommes! Dieu seul peut lire au fond

ET CONSTITUTION FRANÇOISE, 231 » des cœurs & juger avec sûreté, juger en » un moment de ce qu'ils méritent de peine » ou de récompense. Mais les hommes » ne peuvent rendre un jugement, les » hommes fur-tout ne peuvent ordonner » la mort de celui à qui le ciel a donné » la vie, sans l'examen le plus attentis » & le plus régulier. Je vous présente » cette observation, cette demande, cette » requête, au nom de tous les motifs » capables d'agir sur les esprits & sur les » ames; & j'espère de votre bonté que » vous me permettrez d'appliquer ces ré-» flexions générales, ou plutôt l'expres-» sion de ces sentimens si viss & si » profonds, à une circonstance particu-» lière & du moment. Je dois le faire » d'autant plus que si vous aviez une » autre opinion que la mienne, j'aurois » à m'excuser d'un tort auprès de vous, » dont je dois vous rendre compte.

» Mardi, jour de mon arrivée à Paris, » j'appris à Nogent que M. le baron de » Bezenval avoit été arrêté à Villenaux 232 RÉVOLUTION DE 1789,

» & cette nouvelle me fut confirmée par » un gentilhomme seigneur du lieu, qui, » sans connoître particulièrement M. de » Bezenval, mais animé par un sentiment » de bonté, sit arrêter ma voiture pour » me témoigner son inquiétude & me » demander si je ne pourrois pas être en » secours à M. le baron de Bezenval qui » étoit parti pour la Suisse avec la permission du roi. J'avois appris la veille » les malheureux événemens de Paris > & le sort infortuné de deux magistrats » accusés & exécutés rapidement. Mon » ame s'émut & je n'hésitai point à » écrire de mon carosse ces mots-ci à > MM. les officiers municipaux de Vil-⇒ lenaux :

Je sais positivement, Messieurs, que M. le baron de Bezenval, arrêté par la milice de Killenaux, a eu permission du roi de se rendre en Suisse dans sa patrie : je vous demande instamment. Messieurs, de respetter cette permission dant je vous juis garant, & je vous en aurai une pars

et Constitution Françoise. 233 siculière obligation. Tous les motifs qui affectent une ame sensible m'intéressent à cette demande. M. de \*\*\* veut bien se charger de ce billet que je vous écris dans ma voiture sur le grand chemin de Nogent à Versailles. J'ai l'honneur d'être, &c.

Ce mardi 28 juiliet 1789.

» J'ai appris, Messieurs, que ma de-» mande n'a point été accueillie par MM. » les officiers municipaux de Villenaux, » parce qu'ils vous avoient écrit pour re-» cevoir vos ordres. Eloigné de Paris pen-» dant les malheureux événemens qui ont » excité vos plaintes, je n'ai! aucune con-» noissance particulière des torts qui peu-» vent être reprochés à M. de Bezenval; » je n'ai jamais eu de relation de société » avec lui: mais la justice m'ordonne de » lui rendre, dans une affaire importante; » un témoignage favorable. Il étoit com-» mandant pour le roi dans la généralité de » Paris où, depuis deux à trois mois il a p fally continuellement affirer la tranquil-

# 234 RÉVOLUTION DE 1789,

» lité des marchés, protéger des convois » de grains; il étoit donc nécessaire d'a-» voir continuellement recours au com-» mandant détenu maintenant à Ville-» naux; & quoique dans l'ordre ministé-» riel, j'aurois dû m'adresser au secrétaire » d'état de la guerre, qui auroit transmis » les demandes du ministre des finances » au commandant des troupes, M. de » Bezenval m'écrivit fort honnêtement que » cette marche indirecte pouvant occasionner » de la lenteur dans le service public, il » m'invitoit à lui donner des instructions » directes, & qu'il les exécuteroit ponctuel-».lement. J'adoptai cette proposition, & » je ne puis rendre trop de justice au zèle » & à l'activité avec lesquels M. de Bezen-» val a répondu à mes desirs, & j'ai remarqué constamment qu'il réunissoit » de la modération & de la prudence à » l'activité militaire, en sorte que j'ai sou-» vent eu occasion de le remercier de ses » soins & de son attention soutenue. » Voilà, Messieurs, ce qui m'est connu

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 235 » de ce général en ma qualité l'homme » public. Je dois vous dire ensuire de la » part du roi, que sa majesté honore desuis » long-tems cet officier de ses bontés. Je ne » sais de quoi il peut être accusé auprès » de vous : mais soumis aux loix de la » discipline militaire, il faudroit peut-être » des titres d'accusation bien formels pour » l'empêcher de retourner dans sa patrie; » & comme étranger, comme membre » distingué d'un pays avec lequel la France » a depuis si long-tems des relations d'alà liance & d'amitié, vous aurez sûrement » pour M. de Bezenval tous les égards » qu'on peut espérer d'une nation hospi-» talière & généreuse. Et puisque ce se-» roit déjà une grande punition que d'a-» mener à Paris comme criminel ou suf-» pect, un officier général étranger qui » retourne dans son pays avec la permis-» sion du roi, j'ose vous prier de consi-» dérer si vous ne pourriez pas vous bor-» ner à lui demander à Villenaux les éclair-» cissemens dont vous pourriez

### 238 RÉVOLUTION DE 1789,

» faut que cela; c'est de l'indulgence & » de la bonté, s'il a besoin de plus. Je » serai heureux par cette insigne faveur, » en ne fixant mon attention que sur M. » de Bezenval, sur un simple particulier; » je le serois bien davantage si cet exemple » devenoit le signal d'une amnistie qui » rendroit le calme à la France, & qui » permettroit à tous les citoyens, à tous » les habitans de ce royaume, de fixer » uniquement leur attention sur l'avenir. » afin de jouir de tous les biens que peuavent nous promettre l'union du peuple » & du souverain, & l'accord de toutes » les forces propres à fonder le bonheur » sur la liberté, & la durée de cette li-» berté sur le bonheur général. Ah! Mes-» sieurs, que tous les citoyens, que tous » les habitans de la France rentrent pour » toujours sous la garde des loix. Cédez, » je vous en supplie, à mes vives instances, » & que par votre bienfait ce jour de-» vienne le plus heureux de ma vie & » l'un des plus glorieux qui puisse vous » être réservé ».

### ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 239

Ce discours fut plusieurs fois interrompu par les applaudissemens de l'assemblée qui partagea l'attendrissement du ministre & mêla ses larmes aux siennes.

M. Necker se rendit ensuite dans la chambre des électeurs où il trouva plusieurs membres de la députation de Paris. qui étoient venus exprès pour partager la joie & la reconnoissance publiques. On le fit placer sur l'estrade du président, & lorsque le silence ent succédé aux accla-. mations, M. Moreau de Saint-Merry lui présenta une cocarde en lui disant : Monfieur, voici des couleurs que vous chérifsez sans doute; ce sont celles de la liberté. Le ministre reçut la cocarde, l'attacha à son chapeau, & après avoir répondu par des marques de sensibilité & de gracicude aux témoignages de reconnoissance & de respect de l'assemblée, il plaida avec tant de chaleur la cause de l'humanité, il s'éleva avec tant de force contre les jugemens de proscription, & demanda avec tant d'instance que ce jour sût celui de



244 RÉVOLUTION DE 1785. T la commune, étrangères l'une & l'autre à l'ancienne administration municipale. devoient toutes deux leur existence aux troubles qui venoient de décider la révolution. Les électeurs délégués par les districts pour choisir leurs députés aux Etats-Généraux, avoien trempli leurs mandats par cette élection; & n'ayant point recu de pouvoirs ultérieurs, ils étoient fans titre pour exercer aucune fonction publique. Cependant dès le commencement de juillet ils avoient demandé au prévôt des marchands une salle de l'hôtelde-ville pout y tenir leurs affemblées. Ils s'étoient emparés, sans mission il est vrai, de la municipalité au moment de la subversion de l'ordre ancien: mais ce sut pour rendre à la ville de Paris & à la cause publique des services essentiels. La capitale dur sa tranquillité aux mesures qu'ils prirent pour le maintien de la paix, & ses approvisionnemens, à l'activité infatigable avec laquelle ils s'occupèrent à pourvoir à sa subsistance.

### et Constitution Françoise. 245

· A peine les premiers jours de crise furent-ils passés, qu'on jetta des nuages fur leur conduite & sur leurs intentions. On se rappela qu'ils avoient voulu perpétuer leurs féances, & qu'ils avoiens prétendu avoir le droit de surveiller la conduite des députés aux Etats Généraux. Le titre de comité permanent qu'ils avoient donné à l'aggrégation de leurs membres qui veilloient jour & nuit à l'hôtel-deville, à la police générale & à la sureté commune, révolta les esprits naturellement portés aux soupçons & à l'inquiétude dans les premiers orages d'une liberté naissante. Peut-être aussi dans ces instans de confusion où les limites des divers pouvoirs n'étoient pas encore déterminées, & où le besoin de repousser le danger présent ne permettoit guère de s'arrêter à la rigueur des principes, hasardèrent-ils quelques démarches peu réfléchies qui parurent la suite d'un sys. tême ambitieux. Quoi qu'il en soit, les districts ne tardèrent pas à réclamer,

### 246 Révolution de 1789;

contre l'illégalité de leur administration; plusieurs mêmes firent afficher à ce sujet les arrêtés les plus vigoureux : quelques autres résolurent d'envoyer une députation à l'Assemblée Nationale pour demander qu'elle ordonnât l'anéantissement d'un corps dont la vie politique étoit éteinte & l'érection l'égal du pouvoir municipal. Mais la majorité convaincue que le droit de se constituer en municipalité est de L'essence même de la cité, puisque toute société tient par le seul fait de son existence, le droit de s'assembler pour aviser aux moyens de maintenir la sûreté & de protéger les propriétés communes, décida qu'il seroit nommé deux députés par chaque district pour travailler au plan de la municipalité & administrer provisoirement la capitale.

Ces cent vingt députés s'assemblèrent le 25 juillet, à l'hôtel-de-ville, dans la salle du gouverneur, & d'après le vœu manisesté de tous les districts, proclamèrent de nouveau M. Bailly, maire de la ville,

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 247 a M. de la Fayette commandant général de la milice nationale de Paris. Ces deux chefs civil & militaire, qui jusqu'alors avoient tenu leur place de l'acclamation plutôt que du suffrage formel de leurs concitoyens, avoient adressé à tous les districts une circulaire pour les inviter à déclarer s'ils entendoient approuver & confirmer leur nomination. Cette ratification solemnelle ayant été prononcée par les nouveaux représentans de la commune, ils prêtèrent serment entre leurs mains, & ceux-ci jurèrent à leur tour au nom de leurs commettans de leur obéin dans tout ce qu'ils leur commanderoient pour le service public.

Ils se rendirent ensuite en corps à l'assemblée générale des élections leut déclarèrent qu'ils s'étoient constitués & qu'ils alloient prendre les rancs de l'administration. Ils les remercièrent de leur zèle, & les invitèrent avec les démonstrations d'un attachement vraiment stait mel à délibérer avec eux dans cette même.

## 248 REVOLUTION DE 1789;

séance. Enfin ils arrêtèrent de continuer provisoirement les comités militaire, de subsistance, de police & de distribution, tels qu'ils existoient précédemment, en adjoignant néanmoins quatre nouveaux membres à chacun des trois derniers. Résolution sage, car en renouvelant entièrement ces comités, on exposoit évidemment l'approvisionnement & la sûreté de Paris.

Il faut rendre justice aux électeurs: dès le 23 juillet, l'assemblée générale avoit déclaré qu'elle étoit prête de remettre ses pouvoirs, ou plutôt d'en cesser l'exercice, aussicé que la pluralité des districts le demanderoit, & que les membres de la commune pourroient s'en charger. S'ils ne les suspendirent pas sur le champ, c'est que la députation de la commune ellemême les pria de continuer leurs travaux si nécessaires pour la chose publique.

Gravement inculpés par une dénoncian solemnelle, ils crurent devoir s'assempour revoir l'extrait du procès-verbal de leurs séances qu'ils avoient résolu de faire imprimer comme la meilleure des apologies.

Mais la prévention générale fit donner à toutes leurs démarches des interprétations défavorables : l'observation qu'ils firent qu'attendu l'importance & l'étendue du travail dont la municipalité alloit être chargée, il seroit nécessaire que chaque district eût au moins trois députés à la ville, ne fut regardée que comme un prétexte pour conserver encore une autorité que leurs concitoyens vouloient leur retirer. Ceux mêmes qui étoient plus modérés & qui rendoient hommage aux intentions patriotiques des électeurs, auroient desiré que, dès l'instant où la commune avoit nommé ses représentans, ils eussent cessé de se regarder comme corps administratif, & que ceux d'entr'eux qui étoient demeurés dans les divers comités se fussent abstenus d'y prendre voix délibérative.

Telle étoit la situation des choses, &

250 REVOLUTION DE 1789,

la disposition des esprits, sorsque M. Necker arriva dans la capitale. Dans toute autre circonstance il est vraisemblable que ses prières en faveur de M. de Bezenval, & ses invitations au bon ordre & à la paix, auroient produit les heureux effets qu'il pouvoit se promettre de sa juste influence sur les parisiens. Mais ses sollicitations auprès des électeurs, comme s'il leur eut supposé encore quelque part à l'administration municipale, exciterent de l'inquiétude, & l'arrêté qu'ils prirent au nom de la commune, arrêté peu résléchi, il est vrai, mais qui fut dicté par une émotion louable en elle-même, puisqu'elle tenoit à des sentimens généreux, fut regardé comme une entreprise téméraire & un attentat contre la nation & les loix. « Quoi donc, l'Assemblée Na-» tionale vient de former un comité pour » la recherche des crimes de leze-nation, » elle a promis d'établir un tribunal pour » punir les auteurs de la dernière conf-» piration contre le peuple, & une asproduction françoise. 25 to femblée d'hommes fans pouvoir, sans pouvoir,

Les ennemis du ministre saissrent avidement cette occasion pour tâcher de lui faire perdre sa popularité. Ils insinuoient au peuple qu'il sacrifioit la cause publique aux intérêts de son ambition; qu'il vouloit soustraire M. de Bezenval au supplice. pour acheter à ce prix la faveur d'un parti puissant; que l'on verroit bientôt les conspirateurs reparoître en triomphe à la cour, braver insolemment la haine de la nation & exercer de cruelles vengeances sur les désenseurs de la liberté. Jamais impressions ne furent plus avidement reques, & plus-rapidement propagées. En moins de trois heures toute la capitale est soulevée, le tocsin sonne comme

## 252 REVOLUTION DE 1780,

dans un danger pressant, on bat la générale, la multitude s'attroupe, les placards d'amnistie générale sont arrachés, & la place de Grève retentit de cris menaçans, tandis qu'au Palais-Royal on célébroit le retour de M. Necker par des illuminations & des concerts qui annonçoient les transports de la joie.

Cependant les districts s'assemblent pendant la nuit. Celui de l'Oratoire prend un arrêté vigoureux qu'il envoie sur le champ aux cinquante-neuf autres, aux représentans de la commune & à la chambre des électeurs; & fait partir deux de ses membres pour s'opposer à ce que M. de Bezenval soit mis en liberté. Plufieurs autres districts désavouent de même la conduite de l'hôtel-de-ville, & celui des Blancs Manteaux envoie une députation à l'Assemblée Nationale pour lui faire part de son arrêté. Les électeurs de leur côté en envoyèrent une au district de l'Oratoire pour tenter de le calmer; maig elle fut sans succès. Effrayés eux-mêmes

de cette fermentation générale, manifestée par les protestations multipliées qu'ils recevoient à chaque instant, ils se hâtent d'interpréter leurs intentions par un arrêté qu'ils premnent la même nuit en ces termes :

L'assemblée, sur la réclamation de quelques districts, expliquant en tant que de besoin, l'arrêté par elle pris ce matin, sur le discours & la demande de M. Necker. déclare qu'en exprimant un sentiment de pardon & d'indulgence envers ses ennemis, elle n'a point entendu prononcer la grace de ceux qui seroient prévenus, accusés ou convaincus de crimes de lèze-nation; mais annoncer seulement que les citoyens ne vouloient désormais agir ou punir que par les loix, & qu'elle proscrivoit en conséquence, comme le porte l'arrêté, tout acte de violence & d'excès qui troubleroit la tranquillité publique : & cet arrêté peut d'autant moins recevoir une autre interprétation, que l'assemblée dont il est émané n'a jamais dû ni pu croire avoir le droit de rémission.

# 254 RÉVOLUTION DE 1789;

Les cent vingt représentants de la commune prirent une résolution plus décisive encore, dont voici la teneur:

D'après la fermentation produite par le bruit répandu de l'ordre donné pour que le sieur de Bezenval, officier général, puisse passer en Suisse, & la réclamation de plusieurs districts, il est ordonné à MM. de Corberon & Montuleau ou autre porteur de l'ordre de le laisser passer, de s'assurer au contraire de sa personne; dé ne rien négliger pour la recouvrer, si elle n'est pas entre leurs mains; de la tenir sous bonne & sûre garde, au lieu où ils la trouveront, & d'en donner avis sur le champ à l'assemblée générale des représentans de la commune, pour être statué ce qu'il appartiendra. Fait à l'hôtel-de-ville, le 30 juillet, à onze heures du soir.

Les électeurs écrivirent à M. Necker, pour lui faire part des malheureux événemens qui venoient de les contraindre à révoquer leur promesse; & après avoir arrêté une députation à l'Assemblée Nationale pour lui rendre compte de leur conduite, ils se séparèrent pour ne plus se réunir en la même qualité, & renoncèrent entièrement aux sonctions dont les circonstances les avoient forcés de se charger. Les représentants de la commune leur succédèrent dans la grande salle de l'hôtel-de-ville qu'ils occupoient, & plusieurs y restèrent assemblés touts la nuit.

Le ministre sur vivement affecté de la révolution subite qui s'étoit faite dans les esprits, comme on le peut juger par la lettre qu'il écrivit sur le champ à M. Moreau de Saint-Merry, ancien président des électeurs & secrétaire actuel de la commune. Elle étoit conçue en ces termes:

- « J'ai reçu la triste nouvelle, Messieurs,
- > que vous m'avez fait l'honneur de me
- » communiquer, j'en rendrai compte au
- » roi, & je m'en entretiendrai avec M.
- » le président de l'Assemblée Nationale.
- » Mon bonheur n'a guère duré: C'est tout



256 RÉVOLUTION DE 1789; De que je puis vous exprimer dans le premier moment; & n'étant instruit pu'imparsaitement par la lettre que vous venez de m'écrire. J'ai l'honneur d'être;

&c.

Ce n'étoit assurément aucun motif d'affection particullère, ni d'intérêt personnel qui causoit l'affliction de Mi. Necker. La cause du peuple étoit la sienne; les ennemis du peuple étoient les siens; mais cette effervescence générale, cette haine ardente de la nation entière envers ceux qui avoient conspiré contre sa liberté, ce passage rapide d'un sentiment de commisération & de clémence, aux transports de la colère & aux cris de la vengeance, effrayèrent ce ministre humain & philosophe; la célérité avec laquelle la multitude se laissoit émouvoir, la facilité que les mauvais citoyens auroient ainsi d'égater son patriotisme, lui firent craindre une longue suite de défordres & de malheurs. Si la disposition des esprits lui eut été mieux connue,

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 257 au lieu de demander une amnistie générale qui ne pouvoit qu'aigrir le peuple & l'exciter à de nouvelles violences par la crainte de voir les magistrats & les loix elles-mêmes trahir sa juste vengeance, il se seroit borné, sans doute, à le supplier de mettre fin à des scènes sanglantes qui déshonoroient la cause la plus noble que des hommes eussent jamais défendue, & à se réunir à lui pour demander à l'Assemblée Nationale des tribunaux & des juges devant lesquels la nation pût traduire ceux que la clameur publique accusoit d'avoir juré sa ruine; il ne se seroit pas adressé à une société respectable, il est vrai, par le patriotisme & les lumières de ses membres, & par les services qu'ils avoient rendus à la patrie, mais qui, sans pouvoir & sans misfion, n'avoit aucune existence politique.

Il paroît que ce furent ces considérations qui dirigèrent la marche des représentans de la commune, de plusieurs districts & de l'Assemblée Nationale

Tome II.

### 258 RÉVOLUTION DE 1789,

L'hôtel-de-ville expédia la nuit même un courier au duc de Liancourt pour lui faire part des nouveaux troubles de la capitale, & un autre, à la pointe du jour, pour l'instruire de l'état exact des choses. A peine la séance étoit-elle ouverte, que la députation du district des Blancs-Manteaux se présenta à la barre. « Si tout Paris, dit-elle, avoit entendu » M. Necker, avoit été témoin de son » émotion, avoit vu couler ses larmes, » tout Paris auroit fait un décret solemnel » des sentimens de ce grand ministre. Les » représentans de la commune ont révo-» qué les ordres qu'ils avoient donnés re-» lativement à M. de Bezenval. Nous ne » réclamons pas contre ce qu'ils ont fait; » mais les électeurs allant au de-là, ont » prononcé une amnistie générale. Vos » décrets nous annonçoient il y a quel-» ques jours, des recherches, des juge-» mens, des peines contre les coupables, » & des citoyens sans mission, ont annoncé hier un pardon universel. Cette

» Proclamation illégale & contraire à » l'esprit de vos décrets, a soulevé le » peuple. Alors nous avons pensé que le » plus sûr moyen de calmer ses agitations » étoit de nous plaindre nous-mêmes, » de lui faire voir qu'il avoit des désenseurs, & nous avons pris l'arrêté que » nous vous apportons ».

On vit s'élever alors entre les amis du peuple une grande & intéressante discussion. Les uns, tels que MM. de Lally-Tolendal, Mounier, de Clermont-Tonnerre & Garat le jeune, soutenoient le principe sacré de la liberté civile, qui veut que personne ne soit arrêté sans accusation. Vainement, disoient-ils, nous parleroit-on ici de clameurs publiques: la clameur publique qui peut autorifer un emprisonnement, est celle qui poursuit un criminel pour l'arrêter lorsqu'on vient de le voir commettre le crime. Si l'on appelle clameur publique un bruit populaire, un simple soupçon, quel citoyen comptera sur sa liberté que

nous sommes chargés de désendre?

Mais MM. Gleizen, Robespierre, Mirabeau & Barnave disoient qu'il ne s'agissoit pas de ramener ici les principes généraux sur la liberté civile; que le peuple étoit en droit d'arrêter un homme qui avoit été à la tête de ses ennemis, & qui sembloit fuir au moment où l'Assemblée venoit d'annoncer qu'elle alloit poursuivre les ennemis de la nation. M. de Bezenval, disoient-ils, arrêté sur des clameurs publiques, est dans nos liens: il doit être jugé sur ses actions; absous. s'il est innocent; puni, s'il est coupable. Ce qui importe à présent, c'est de ne point l'exposer à une fureur tumultueuse, mais de l'environner de notre prudence & de déclarer qu'il est sous la sauve-garde de la loi. L'instruction légale seule peut prévenir la vengeance populaire.

Après de longs débats, interrompus par une députation de la commune, qui vint faire part à l'assemblée de l'état de Paris, on rendit le décret suivant:

Après avoir entendu le ràpport des députés des représentans de la commune, & des députés du district des Blancs-Manteaux, l'Assemblée Nationale déclare qu'elle approuve l'explication donnée par les électeurs de Paris à leur arrêté pris le matin du 30 juillet. Que si un peuple généreux & humain doit s'interdire pour toujours les proscriptions, les représentants de la nation sont strictement obligés de faire juger & punir ceux qui seroient accusés & convaincus d'avoir attenté au falut de l'état, à la liberté & au repos public. En conféquence l'Assemblée Nationale persiste dans ses précédens arrêtés, relatifs à la responsabilité des ministres & agens du pouvoir exécutif; à l'établissement d'un tribunal qui prononcera, & d'un comité destiné à recueillir les indications, instructions & renseignemens qui pourroient lui être envoyés.

L'Assemblée Nationale déclare en outre que la personne du baron de Bezenval, se elle est encore détenue, doit être remise en

lieu sûr & sous une garde suffisante, dans la ville la plus prochaine du lieu où il aura été arrêté, & que qui que ce soit ne peut attenter à la personne du baron de Bezenval qui est sous la garde de la loi.

Cet arrêté rétablit dans la capitale une espèce de calme. De nouveaux députés des communes vinrent le lendemain remercier l'Assemblée Nationale & la supplier de nommer incessamment le tribunal destiné à juger les crimes de lèzenation; persuadés, disoient-ils, que cette mesure seule mettra fin à des excès dont les suites & l'habitude peuvent devenir si funestes. Mais la tache d'infamie imprimée sur les commissions par les assassinats juridiques dont s'étoient si souvent rendus coupables des juges vendus aux tyrans. révolta une grande partie de l'assemblée contre l'établissement d'un tribunal extrajudiciaire, & le système du comité de constitution alors existant, lui sit rejetter une mesure qui auroit peut-être prévenu de grands malheurs.

#### ET CONSTITUTION FRANÇOISE.

Cependant M. de Bezenval avoit été conduit à Brie-Comte-Robert : il y sut d'abord détenu à l'hôtel-de-ville, puis transséré au château que l'on mit en état de désense, & une troupe nombreuse sut chargée de sa garde. On établit une batterie à l'entrée de la place, & un officier passoit le jour & la nuit dans la chambre du prisonnier. On dressa un procèsverbal des précautions employées pour prévenir sa suite, & on le sit afficher pour arrêter la sermentation du peuple.

Ce fut un grand bonheur pour ce général que le courier qui portoit l'ordre de ne point l'amener dans la capitale eût fait une extrême diligence. Trente mille forcenés l'attendoient à la Grève, le funeste reverbère étoit descendu, la corde fatale étoit prête, tout annonçoit qu'on alloit renouveler sur lui les horribles scènes des Foulon & des Berthier. S'il étoit entré dans Paris, aucune puissance humaine n'auroit pu le soustraire au sort qui l'attendoit. Telle étoit l'horreur de

## 264 RÉVOLUTION DE 1789, fa position, que les rigueurs d'une longue captivité, l'attente d'une procédure criminelle, l'incertitude du jugement dûrent lui paroître encore un bienfait du ciel.



#### CHAPITRE XII.

Emeute de Saint-Denis. — Effervescence de la ville de Caën. — Fin tragique du marquis de Belzunce. — Insurrection de Strasbourg, — ses causes, — ses suites alarmantes. — Terreur & consternation répandues dans cette ville par les excès de la garnison.

Les inquiétudes que la malheureuse affaire du baron de Bezenval avoit données aux amis de la paix, étoient à peine assoupies, que de nouveaux meurtres vinrent affliger leur sensibilité. Dans la nuit du samedi, premier août, il y eut à S. Denis une émeute dont le prétexte sur la cherté du pain. Le sieur Châtel lieutenant de maire, étoit chargé de la distribution des farines: il assuroit depuis deux jours que le bled manquoit à Paris, & que l'on y mangeoit du pain semblable à celui que les boulangers

alloient cuire : ce pain désiré fait avec un mélange de farines d'orge, de seigle & de froment, se trouvant assez mal cuit, la précipitation ou négligence des boulangers excita quelques murmures; cependant le peuple persuadé que la disette étoit générale, parut prendre assez facilement son parti sur une privation qu'il croyoit d'ailleurs partager avec la capitale. Mais dès le soir même où ce pain fut diftribué, plusieurs habitans en rapportèrent de Paris, qui étoit très-blanc, & publièrent que l'abondance régnoit en cette ville. Dans un instant ce fut un soulèvement général : une troupe d'ouvriers accourt à la maison du sieur Châtel, & l'oblige de mettre à huit sols le pain de quatre livres. Mais la populace excitée par les ennemis de ce magistrat, & par les calomnies de ces artifans de discorde qui ne cherchent que le trouble, & ne se repaissent que de crimes, se porte bientôt aux dernières violences. Conduite par trois

foldats du régiment de Provence, elle force sa maison, résolue de le pendre : il étoit alors deux heures & demie du matin. Après une vigoureuse résistance, le sieur Châtel eut le bonheur d'échapper aux assassins & de se resugier dans un clocher : un ensant le découvre, & cet insortuné qui venoit de diminuer le pain à ses propres frais, qui, l'hiver précédent avoir procuré aux malheureux des secours abondans, est égorgé avec un rassnement de barbarie qui auroit fait srémir des cannibales mêmes.

Chaque courier apportoit des provinces de nouveaux sujets d'affliction & d'alarmes. A l'exemple des parissens, on s'emparoit par-tout des citadelles, on secouoit le joug tyrannique des aristocraties municipales, on cherchoit à briser les chaînes de la sécodalité, & dans cette lutte de la multitude qui, après tant de siècles d'oppression, apprenoit ensin le secret de ses sorces contre l'orgueil & l'avarice de ses anciens

oppresseurs qui ignoroient encore celuide leur foiblesse, les premiers pas vers la liberté furent marqués par des traces de sang.

La ville de Caën éprouva violemment cette effervescence patriotique dont les effets furent si glorieux, & dont quelques suites furent si funestes. A la première nouvelle de la révolution, tous les citoyens arborèrent la cocarde. On prit la citadelle, on s'empara des armes, on força la tour Levi, prison d'un de ces odieux tribunaux, connus sous le nom de Commission, où des juges stipendiés par la ferme, renfermoient des malheureux qu'ils envoyoient aux galères ou au gibet, pour avoir vendu à un prix modique ce sel que l'avare ignorance du gouvernement contraignoit d'acheter pour ainsi dire au poids de l'or. Mais la fureur du peuple, irritée par ses propres succès, menaça bientôt les papiers, les maisons & les employés des agens du fisc. Dans cette extrémité, les officiers municipaux ordonnèrent une diminution fur le prix du pain; on forma une garde bourgeoise, & tout rentra dans l'ordre.

Peu de jours après quelques soldats du régiment d'Artois, en garnison à Rennes, se rendirent à Caën. Ils étoient décorés d'une médaille, récompense honorable de leur dévouement à la cause commune. Quelques dragons du régiment de Bourbon insultèrent ces soldats patriotes qui étoient sans armes; & après un combat inégal, mais sanglant, leur arrachèrent leurs médailles. Les vaincus font retentir la ville de leurs plaintes. On accuse le marquis de Belzunce major en second de ce régiment, d'avoir excité ses guerriers par l'appât d'une vile récompense à cette odieuse & lâche expédition. Le peuple indigné court aux armes & à la vengeance. Le régiment de Bourbon se renserme dans ses casernes: à l'entrée de la nuit, un piquet de grenadiers tente de s'emparer du pont de Vacelleles; la sentinelle bourgeoise fait seu

lieu sûr & sous une garde suffisante, dans la ville la plus prochaine du lieu où il aura été arrêté, & que qui que ce soit ne peut attenter à la personne du baron de Bezenval qui est sous la garde de la loi.

Cet arrêté rétablit dans la capitale une espèce de calme. De nouveaux députés des communes vinrent le lendemain remercier l'Assemblée Nationale & la supplier de nommer incessamment le tribunal destiné à juger les crimes de lèzenation; persuadés, disoient-ils, que cette mesure seule mettra sin à des excès dont les suites & l'habitude peuvent devenir si funestes. Mais la tache d'infamie imprimée sur les commissions par les assassinats juridiques dont s'étoient si souvent rendus coupables des juges vendus aux tyrans. révolta une grande partie de l'assemblée contre l'établissement d'un tribunal extrajudiciaire, & le système du comité de constitution alors existant, lui sit rejetter une mesure qui auroit peut-être prévenu de grands malheurs.

#### ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 263

Cependant M. de Bezenval avoit été conduit à Brie-Comte-Robert : il y fut d'abord détenu à l'hôtel-de-ville, puis transféré au château que l'on mit en état de défense, & une troupe nombreuse sur chargée de sa garde. On établit une batterie à l'entrée de la place, & un officier passoit le jour & la nuit dans la chambre du prisonnier. On dressa un procèsverbal des précautions employées pour prévenir sa suite, & on le sit afficher pour arrêter la sermentation du peuple.

Ce fut un grand bonheur pour ce général que le courier qui portoit l'ordre de ne point l'amener dans la capitale eût fait une extrême diligence. Trente mille forcenés l'attendoient à la Grève, le funeste reverbère étoit descendu, la corde fatale étoit prête, tout annonçoit qu'on alloit renouveler sur lui les horribles scènes des Foulon & des Berthier. S'il étoit entré dans Paris, aucune puissance humaine n'auroit pu le soustraire au sort qui l'attendoit. Telle étoit l'horreur de

264 RÉVOLUTION DE 1789, sa position, que les rigueurs d'une longue captivité, l'attente d'une procédure criminelle, l'incertitude du jugement dûrent lui paroître encore un bienfait du ciel.



#### CHAPITRE XII.

Emeute de Saint-Denis. — Effervescence de la ville de Caën. — Fin tragique du marquis de Belzunce. — Insurrection de Strafbourg, — ses causes, — ses fuites alarmantes. - Terreur & confternation répandues dans cette ville par les excès de la garnison.

LES inquiétudes que la malheureuse affaire du baron de Bezenval avoit données aux amis de la paix, étoient à peine assoupies, que de nouveaux meurtres vinrent affliger leur sensibilité. Dans la nuit du samedi, premier août, il y eut à S. Denis une émeute dont le prétexte sur la cherté du pain. Le sieur Châtel lieutenant de maire, étoit chargé de la distribution des farines : il assuroit depuis deux jours que le bled manquoit à Paris, & que l'on y mangeoit du pain semblable à celui que les boulangers

alloient cuire : ce pain désiré fait avec un mélange de farines d'orge, de seigle & de froment, se trouvant assez mal cuit, la précipitation ou négligence des boulangers excita quelques murmures; cependant le peuple persuadé que la disette étoit générale, parut prendre assez facilement son parti sur une privation qu'il croyoit d'ailleurs partager avec la capitale. Mais dès le soir même où ce pain fut diftribué, plusieurs habitans en rapportèrent de Paris, qui étoit très-blanc, & publièrent que l'abondance régnoit en cette ville. Dans un instant ce fut un soulèvement général : une troupe d'ouvriers accourt à la maison du sieur Châtel, & l'oblige de mettre à huit sols le pain de quatre livres. Mais la populace excitée par les ennemis de ce magistrat, & par les calomnies de ces artifans de discorde qui ne cherchent que le trouble, & ne se repaissent que de crimes, se porte bientôt aux dernières violences. Conduite par trois

#### CHAPITRE XII.

Emeute de Saint-Denis. — Effervescence de la ville de Caën. — Fin tragique du marquis de Belzunce. — Insurrection de Strasbourg, — ses causes, — ses fuites alarmantes. - Terreur & confternation répandues dans cette ville par les excès de la garnison.

LES inquiétudes que la malheureuse affaire du baron de Bezenval avoit données aux amis de la paix, étoient à peine assoupies, que de nouveaux meurtres vinrent affliger leur sensibilité. Dans la nuit du famedi, premier août, il y eut à S. Denis une émeute dont le prétexte sur la cherté du pain. Le sieur Châtel lieutenant de maire, étoit chargé de la distribution des farines : il assuroit depuis deux jours que le bled manquoit à Paris, & que l'on y mangeoit du pain semblable à celui que les boulangers

lieu sûr & sous une garde sussissante, dans la ville la plus prochaine du lieu où il aura été arrêsé, & que qui que ce soit ne peut attenter à la personne du baron de Bezenval qui est sous la garde de la loi.

Cet arrêté rétablit dans la capitale une espèce de calme. De nouveaux députés des communes vinrent le lendemain remercier l'Assemblée Nationale & la supplier de nommer incessamment le tribunal destiné à juger les crimes de lèzenation; persuadés, dissient-ils, que cette mesure seule mettra sin à des excès dont les suites & l'habitude peuvent devenir st funestes. Mais la tache d'infamie imprimée sur les commissions par les assassinats juridiques dont s'étoient si souvent rendus coupables des juges vendus aux tyrans. révolta une grande partie de l'assemblée contre l'établissement d'un tribunal extrajudiciaire, & le système du comité de constitution alors existant, lui sit rejetter une mesure qui auroit peut-être prévenu de grands malheurs.

### ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 26

Cependant M. de Bezenval avoit été conduit à Brie-Comte-Robert : il y fut d'abord détenu à l'hôtel-de-ville, puis transféré au château que l'on mit en état de défense, & une troupe nombreuse sut chargée de sa garde. On établit une batterie à l'entrée de la place, & un officier passoit le jour & la nuit dans la chambre du prisonnier. On dressa un procèsverbal des précautions employées pour prévenir sa suite, & on le sit afficher pour arrêter la fermentation du peuple.

Ce fut un grand bonheur pour ce général que le courier qui portoit l'ordre de ne point l'amener dans la capitale eût fait une extrême diligence. Trente mille forcenés l'attendoient à la Grève, le funeste reverbère étoit descendu, la corde fatale étoit prête, tout annonçoit qu'on alloit renouveler sur lui les horribles scènes des Foulon & des Berthier. S'il étoit entré dans Paris, aucune puissance humaine n'auroit pu le soustraire au sort qui l'attendoit. Telle étoit l'horreur de

## oppresseurs qui ignoroient encore celuide leur foiblesse, les premiers pas vers la liberté furent marqués par des traces

de sang. La ville de Caen éprouva violemment cette effervescence patriotique dont les effets furent si glorieux, & dont quelques suites surent si funestes. A la première nouvelle de la révolution, tous les citoyens arborèrent la cocarde. On prit la citadelle, on s'empara des armes, on força la tour Levi, prison d'un de ces odieux tribunaux, connus sous le nom de Commission, où des juges stipendiés par la ferme, renfermoient des malheureux qu'ils envoyoient aux galères ou au gibet, pour avoir vendu à un prix modique ce sel que l'avare ignorance du gouvernement contraignoit d'acheter pour ainsi dire au poids de l'or. Mais la fureur du peuple, irritée par ses propres succès, menaça bientôt les papiers, les maisons & les employés des agens du fisc. Dans cette extrémité, les officiers municipaux ordonnèrent une diminution fur le prix du pain; on forma une garde bourgeoise, & tout rentra dans l'ordre.

Peu de jours après quelques soldats du régiment d'Artois, en garnison à Rennes, se rendirent à Caën. Ils étoient décorés d'une médaille, récompense honorable de leur dévouement à la cause commune. Quelques dragons du régiment de Bourbon insultèrent ces soldats patriotes qui étoient sans armes; & après un combat inégal, mais sanglant, leur arrachèrent leurs médailles. Les vaincus font retentir la ville de leurs plaintes. On accuse le marquis de Belzunce major en second de ce régiment, d'avoir excité ses guerriers par l'appât d'une vile récompense à cette odieuse & lâche expédition. Le peuple indigné court aux armes & à la vengeance. Le régiment de Bourbon se renferme dans ses casernes: à l'entrée de la nuit, un piquet de grenadiers tente de s'emparer du pont de Vacelleles; la sentinelle bourgeoise fait seu

alloient cuire : ce pain désiré fait avec un mélange de farines d'orge, de seigle & de froment, se trouvant assez mal cuit, la précipitation ou négligence des boulangers excita quelques murmures; cependant le peuple persuadé que la disette étoit générale, parut prendre assez facilement son parti sur une privation qu'il croyoit d'ailleurs partager avec la capitale. Mais dès le soir même où ce pain sut distribué, plusieurs habitans en rapportèrent de Paris, qui étoit très-blanc, & publièrent que l'abondance régnoiren cette ville. Dans un instant ce fut un soulèvement général : une troupe; d'ouvriers accourt à la maison du sieur Châtel, & l'oblige de mettre à huit sols le pain de quatre livres. Mais la populace excitée par les ennemis de ce magistrar, & par les calomnies de ces artisans de discorde qui ne cherchent que le trouble, & ne se repaissent que de crimes, se porte bientôt aux dernières violences. Conduite par trois

foldats du régiment de Provence, elle force sa maison, résolue de le pendre : il étoit alors deux heures & demie du matin. Après une vigoureuse résistance, le sieur Châtel eut le bonheur d'échapper aux assassins & de se resugier dans un clocher : un ensant le découvre, & cet infortuné qui venoit de diminuer le pain à ses propres frais, qui, l'hiver précédent avoir procuré aux malheureux des secours abondans, est égorgé avec un rassinement de barbarie qui auroit fait srémir des cannibales mêmes.

Chaque courier apportoit des provinces de nouveaux sujets d'affliction & d'alarmes. A l'exemple des parisiens, on s'emparoit par-tout des citadelles, on secouoit le joug tyrannique des aristocraties municipales, on cherchoit à briser les chaînes de la féodalité, & dans cette lutte de la multitude qui, après tant de siècles d'oppression, apprenoit enfin le secret de ses forces contre l'orgueil & l'avarice de ses anciens

lieu sûr & sous une garde sustisante, dans la ville sa plus prochaine du lieu où il aura été arrêsé, & que qui que ce soit ne peut attenter à la personne du baron de Bezenval qui est sous la garde de la loi.

Cet arrêté rétablit dans la capitale une espèce de calme. De nouveaux députés des communes vinrent le lendemain remercier l'Assemblée Nationale & la supplier de nommer incessamment le tribunal destiné à juger les crimes de lèze, nation; persuadés, disoient-ils, que cette mesure seule mettra fin à des exces dont les suites & l'habitude peuvent devenir si funestes. Mais la tache d'infamie imprimée sur les commissions par les assassinats juridiques dont s'étoient si souvent rendus coupables des juges vendus aux tyrans, révolta une grande partie de l'assemblée contre l'établissement d'un tribunal extrajudiciaire, & le système du comité de constitution alors existant, lui sit rejetter une mesure qui auroit peut-être prévenu de grands malheurs.

## ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 263

Cependant M. de Bezenval avoit été conduit à Brie-Comte-Robert : il y sut d'abord détenu à l'hôtel-de-ville, puis transséré au château que l'on mit en état de désense, & une troupe nombreuse sut chargée de sa garde. On établit une batterie à l'entrée de la place, & un officier passoit le jour & la nuit dans la chambre du prisonnier. On dressa un procèsverbal des précautions employées pour prévenir sa suite, & on le sit afficher pour arrêter la sermentation du peuple.

Ce fut un grand bonheur pour ce général que le courier qui portoit l'ordre de ne point l'amener dans la capitale eût fait une extrême diligence. Trente mille forcenés l'attendoient à la Grève, le funeste reverbère étoit descendu, la corde fatale étoit prête, tout annonçoit qu'on alloit renouveler sur lui les horribles scènes des Foulon & des Berthier. S'il étoit entré dans Paris, aucune puissance humaine n'auroit pu le soustraire au sort qui l'attendoit. Telle étoit l'horreur de

## 264 RÉVOLUTION DE 1789, sa position, que les rigueurs d'une longue captivité, l'attente d'une procédure criminelle, l'incertitude du jugement dûrent lui paroître encore un biensait du ciel.



#### CHAPITRE

Emeute de Saint-Denis. — Effervescence de la ville de Caën. — Fin tragique du marquis de Belzunce. — Insurrection de Strasbourg, - ses causes, - ses fuites alarmantes. - Terreur & confternation répandues dans cette ville par les excès de la garnison.

LES inquiécudes que la malheureuse affaire du baron de Bezenval avoit données aux amis de la paix, étoient à peine assoupies, que de nouveaux meurtres vinrent affliger leur sensibilité. Dans la nuit du samedi, premier août, il y eut à S. Denis une émeute dont le prétexte fut la cherté du pain. Le sieur Châtel lieutenant de maire, étoit chargé de la distribution des farines : il assuroit depuis deux jours que le bled manquoit à Paris, & que l'on y mangeoit du pain semblable à celui que les boulangers

## 266 Révolution de 1789,

alloient cuire : ce pain désiré fait avec un mélange de farines d'orge, de seigle & de froment, se trouvant assez mal cuit, la précipitation ou négligence des boulangers excita quelques murmures; cependant le peuple persuadé que la disette étoit générale, parut prendre assez facilement son parti sur une privation qu'il croyoit d'ailleurs partager avec la capitale. Mais dès le soir même où ce pain fut distribué, plusieurs habitans en rapportèrent de Paris, qui étoit très-blanc, & publièrent que l'abondance régneit en cette ville. Dans un instant ce fut un soulèvement général : une troupe d'ouvriers accourt à la maison du sieur Châtel, & l'oblige de mettre à huit sols le pain de quatre livres. Mais la populace excitée par les ennemis de ce magistrat, & par les calomnies de ces artifans de discorde qui ne cherchent que le trouble, & ne se repaissent que de crimes, se porte bientôt aux dernières violences. Conduite par trois

foldats du régiment de Provence, elle force sa maison, résolue de le pendre : il étoit alors deux heures & demie du matin. Après une vigoureuse résistance, le sieur Châtel eut le bonheur d'échapper aux assassins & de se resugier dans un clocher : un ensant le découvre, & cet infortuné qui venoit de diminuer le pain à ses propres frais, qui, l'hiver précédent avoir procuré aux malheureux des secours abondans, est égorgé avec un rassnement de barbarie qui auroit fait srémir des cannibales mêmes.

Chaque courier apportoit des provinces de nouveaux sujets d'affliction & d'alarmes. A l'exemple des parisiens, on s'emparoit par-tout des citadelles, on secouoit le joug tyrannique des aristocraties municipales, on cherchoit à briser les chaînes de la sécodalité, & dans cette lutte de la multitude qui, après tant de siècles d'oppression, apprenoit ensin le secret de ses sorces contre l'orgueil & l'avarice de ses anciens

## 260 RÉVOLUTION DE 1789, nous fommes chargés de défendre?

Mais MM. Gleizen, Robespierre, Mirabeau & Barnave disoient qu'il ne s'agissoit pas de ramener ici les principes généraux sur la liberté civile; que le peuple étoit en droit d'arrêter un homme qui avoit été à la tête de ses ennemis, & qui sembloit fuir au moment où l'Assemblée venoit d'annoncer qu'elle alloit poursuivre les ennemis de la nation. M. de Bezenval, disoient-ils, arrêté sur des clameurs publiques, est dans nos liens: il doit être jugé sur ses actions; absous, s'il est innocent; puni, s'il est coupable. Ce qui importe à présent, c'est de ne point l'exposer à une fureur rumultueuse, mais de l'environner de notre prudence & de déclarer qu'il est sous la sauve-garde de la loi. L'instruction légale seule peut prévenir la vengeance populaire.

Après de longs débats, interrompus par une députation de la commune, qui vint faire part à l'assemblée de l'état de

# Paris, on rendit le décret suivant:

Après avoir entendu le rapport des députés des représentans de la commune, & des députés du district des Blancs. Manteaux, l'Assemblée Nationale déclare qu'elle approuve l'explication donnée par les électeurs de Paris à leur arrêté pris le matine du 30 juillet. Que si un peuple généreux & humain doit s'interdire pour toujours les proscriptions, les représentans de la nazion sont strictement obligés de faire juger & punir ceux qui servient accusés & convaincus d'avoir attenté au salut de l'état, à la liberté & au repos public. En conféquence L'Assemblée Nationale persiste dans ses précédens arrêtés, relatifs à la responsabilité des ministres & agens du pouvoir exécutif; à l'établissement d'un tribunal qui prononcera, & d'un comité destiné à recueillir les indications, instructions & renseignemens qui pourroient lui être envoyés.

L'Assemblée Nationale déclare en outre que la personne du baron de Bezenval, se elle est encore détenue, doit être remise en

Rij

lieu sûr & sous une garde suffisante, dans la ville la plus prochaine du lieu où il aura été arrêté, & que qui que ce soit ne peut attenter à la personne du baron de Bezenval qui est sous la garde de la loi.

Cet arrêté rétablit dans la capitale une espèce de calme. De nouveaux députés des communes vinrent le lendemain remercier l'Assemblée Nationale & la supplier de nommer incessamment le tribunal destiné à juger les crimes de lèzenation; persuadés, disoient-ils, que cette mesure seule mettra fin à des excès dont les suites & l'habitude peuvent devenir si funestes. Mais la tache d'infamie imprimée sur les commissions par les assassinats juridiques dont s'étoient si souvent rendus coupables des juges vendus aux tyrans, révolta une grande partie de l'assemblée contre l'établissement d'un tribunal extrajudiciaire, & le système du comité de constitution alors existant, lui sit rejetter une mesure qui auroit peut-être prévenu de grands malheurs.

#### ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 263

Cependant M. de Bezenval avoit été conduit à Brie-Comte-Robert : il y sut d'abord détenu à l'hôtel-de-ville, puis transséré au château que l'on mit en état de désense, & une troupe nombreuse sut chargée de sa garde. On établit une batterie à l'entrée de la place, & un officier passoit le jour & la nuit dans la chambre du prisonnier. On dressa un procèsverbal des précautions employées pour prévenir sa suite, & on le sit afficher pour arrêter la sermentation du peuple.

Ce fut un grand bonheur pour ce général que le courier qui portoit l'ordre de ne point l'amener dans la capitale eût fait une extrême diligence. Trente mille forcenés l'attendoient à la Grève, le funeste reverbère étoit descendu, la corde fatale étoit prête, tout annonçoit qu'on alloit renouveler sur lui les horribles scènes des Foulon & des Berthier. S'il étoit entré dans Paris, aucune puissance humaine n'auroit pu le soustraire au sort qui l'attendoit. Telle étoit l'horreur de

## 264 RÉVOLUTION DE 1789, fa position, que les rigueurs d'une longue captivité, l'attente d'une procédure criminelle, l'incertitude du jugement dûrent lui paroître encore un bienfait du ciel.



#### CHAPITRE XII.

Emeute de Saint-Denis. — Effervescence de la ville de Caën. — Fin tragique du marquis de Belzunce. — Insurrection de Strasbourg, — ses causes, — ses suites alarmantes. — Terreur & consternation répandues dans cette ville par les excès de la garnison.

Les inquiétudes que la malheureuse affaire du baron de Bezenval avoit données aux amis de la paix, étoient à peine assoupies, que de nouveaux meurtres vinrent affliger leur sensibilité. Dans la nuit du samedi, premier août, il y eut à S. Denis une émeute dont le prétexte sur la cherté du pain. Le sieur Châtel lieutenant de maire, étoit chargé de la distribution des farines: il assuroit depuis deux jours que le bled manquoit à Paris, & que l'on y mangeoit du pain semblable à celui que les boulangers

266 RÉVOLUTION DE 1789, alloient cuire : ce pain désiré fait avec un mélange de farines d'orge, de seigle & de froment, se trouvant assez mal cuit, la précipitation ou négligence des boulangers excita quelques murmures; cependant le peuple persuadé que la disette étoit générale, parut prendre assez facilement son parti sur une privation qu'il croyoit d'ailleurs partager avec la capitale. Mais dès le soir même où ce pain sut diftribué, plusieurs habitans en rapportèrent de Paris, qui étoit très-blanc, & publièrent que l'abondance régneit en cette ville. Dans un instant ce fut un soulèvement général : une troupe d'ouvriers accourt à la maison du sieur Châtel, & l'oblige de mettre à huit fols le pain de quatre livres. Mais la populace excitée par les ennemis de ce magistrat, & par les calomnies de ces artifans de discorde qui ne cherchent que le trouble, & ne se repaissent que de crimes, se porte bientôt aux dernières violences. Conduite par trois

foldats du régiment de Provence, elle force sa maison, résolue de le pendre : il étoit alors deux heures & demie du matin. Après une vigoureuse résistance, le sieur Châtel eut le bonheur d'échapper aux assassins & de se resugier dans un clocher : un ensant le découvre, & cet infortuné qui venoit de diminuer le pain à ses propres frais, qui, l'hiver précédent avoir procuré aux malheureux des secours abondans, est égorgé avec un rassnement de barbarie qui auroit sait frémir des cannibales mêmes.

Chaque courier apportoit des provinces de nouveaux sujets d'affliction & d'alarmes. A l'exemple des parisiens, on s'emparoit par-tout des citadelles, on secouoit le joug tyrannique des aristocraties municipales, on cherchoit à briser les chaînes de la séodalité, & dans cette lutte de la multitude qui, après tant de siècles d'oppression, apprenoit ensin le secret de ses forces contre l'orgueil & l'avarice de ses anciens

# oppresseurs qui ignoroient encore celuide leur soiblesse, les premiers pas vers la liberté surent marqués par des traces de sang.

La ville de Caen éprouva violemment cette effervescence patriotique dont les effets furent si glorieux, & dont quelques suites furent si funestes. A la première nouvelle de la révolution, tous les citoyens arborèrent la cocarde. On prit la citadelle, on s'empara des armes, on força la tour Levi, prison d'un de ces odieux tribunaux, connus sous le nom de Commission, où des juges stipendiés par la ferme, renfermoient des malheureux qu'ils envoyoient aux galères ou au gibet, pour avoir vendu à un prix modique ce sel que l'avare ignorance du gouvernement contraignoit d'acheter pour ainsi dire au poids de l'or. Mais la fureur du peuple, irritée par ses propres succès, menaça bientôt les papiers, les maisons & les employés des agens du fisc. Dans cette extrémité, les officiers municipaux ordonnèrent une diminution fur le prix du pain; on forma une garde bourgeoise, & tout rentra dans l'ordre.

Peu de jours après quelques soldats du régiment d'Artois, en garnison à Rennes, se rendirent à Caën. Ils étoient décorés d'une médaille, récompense honorable de leur dévouement à la cause commune. Quelques dragons du régiment de Bourbon insultèrent ces soldats patriotes qui étoient sans armes; & après un combat inégal, mais sanglant, leur arrachèrent leurs médailles. Les vaincus font retentir la ville de leurs plaintes. On accuse le marquis de Belzunce maior en second de ce régiment, d'avoir excité ses guerriers par l'appât d'une vile récompense à cette odieuse & lâche expédition. Le peuple indigné court aux armes & à la vengeance. Le régiment de Bourbon se renserme dans ses casernes: à l'entrée de la nuit, un piquet de grenadiers tente de s'emparer du pont de Vacelleles; la sentinelle bourgeoise fait seu

# 270 RÉVOLUTION DE 1789,

& crie aux armes. A l'instant le tocsin sonne, les habitans même des campagnes accourent, & à minuit, plus de vingt mille hommes avec du canon investissent le quartier.

Les officiers municipaux & ceux du régiment désirant prévenir le carnage, entrent en pour-parler. M. de Belzunce proteste de son innocence, offre de se rendre à l'hôtel-de-ville & d'en donner des preuves convaincantes. Le régiment demande des otages, on les donne, & l'in-, fortuné major se livre courageusement à la multitude. La garde nationale l'environne & le conduit à la citadelle dans l'espoir de le sauver. Cependant le marquis d'Harcourt, commandant de la province, envoie ordre au régiment de fortir de la ville, persuadé que son départ pourra contribuer à ramener le calme. La paix sembloit renaître, & la bonne intelligence . étoit tellement rétablie, que les otages de la bourgeoisse lui avoient été rendus. Mais le régiment étoit à peine hors de la

ville, que la sédition éclate avec une nouvelle fureur: le peuple dans un de ces mouvemens rapides contre lesquels la force & la prudence humaine sont impuissantes, se porte subitement à la citadelle, y pénétre malgré les essorts de la garde nationale, s'empare du marquis de Belzunce, le traîne sur la place de l'hôtel-de-ville, le tue à coups du sussil aux yeux de la municipalité indignée, & exerce les plus horribles barbaries sur le cadavre de cet infortuné, qu'on assure avoir été, par la pureté de ses principes, bien éloigné de prévoir l'horreur de son sort.

Strasbourg fut aussi le théâtre de plusieurs scènes sanglantes qui remplirent les citoyens de consternation & d'horreur. Cette ville, en se réunissant à la France, avoit conservé ses usages & un gouvernement qui a beaucoup de rapport avec celui de quelques villes impériales. Cette forme démocratique dans l'origine, a dégénéré insensiblement en aristocratie. La bourgeoisse, contenue par une forte

### 272 RÉVOLUTION DE 1789,

garnison & par le ministère qui protégeoit la magistrature, étoit réduite à de vains murmures que le divan de l'Alsace étoit en possession de mépriser.

A l'époque des élections pour les Etats-Généraux, les esprits se montèrent à un ton d'énergie qui essraya les magistrats, & ils parurent disposés à céder d'eux-mêmes une partie de ce que ces messieurs ont par-tout l'insolence d'appeler leurs droits. Mais ce mouvement patriotique ne durá qu'autant que la frayeur qui l'avoit produit, & se rallentit bientôt à la vue de la lenteur des premières opérations des Etats-Généraux.

La nouvelle de la conspiration ministérielle, la juste insurrection des parissens, la démarche du roi auprès de l'Assemblée Nationale excitèrent une extrême sermentation dans la ville. On commença la nuit du 20 juillet, à illuminer par-tout, & les maisons qui ne s'empressèrent pas de suivre l'exemple général, virent dans un instant leurs senêtres brisées. Au milieu

des

### ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 263

Cependant M. de Bezenval avoit été conduit à Brie-Comte-Robert : il y fut d'abord détenu à l'hôtel-de-ville, puis transféré au château que l'on mit en état de défense, & une troupe nombreuse sut chargée de sa garde. On établit une batterie à l'entrée de la place, & un officier passoit le jour & la nuit dans la chambre du prisonnier. On dressa un procèsverbal des précautions employées pour prévenir sa suite, & on le sit afficher pour arrêter la fermentation du peuple.

Ce fut un grand bonheur pour ce général que le courier qui portoit l'ordre de ne point l'amener dans la capitale eût fait une extrême diligence. Trente mille forcenés l'attendoient à la Grève, le funeste reverbère étoit descendu, la corde fatale étoit prête, tout annonçoit qu'on alloit renouveler sur lui les horribles scènes des Foulon & des Berthier. S'il étoit entré dans Paris, aucune puissance humaine n'auroit pu le soustraire au sort qui l'attendoit. Telle étoit l'horreur de

### 274 REVOLUTION DE 1789,

commandant accourt avec quelques détachemens de cavalerie, exhorte les différens groupes à rester tranquilles; mais à la foule des mécontens de la plus saine bourgeoisie, s'étoit joint un grand nombre de bandits, de gens sans aveu, & ses prières furent inutiles.

A quatre heures après midi s'élève un cri universel d'escalader l'hôtel-de-ville. Dans un moment les échelles sont dressées. & cinq à six cens hommes l'assaillent de tous côtés: les portes, les fenêtres, les toîts sont enfoncés, on se répand dans l'intérieur, on cherche les magiftrats, mais inutilement, ils s'étoient évadés à propos par des issues secrètes; on se jette sur la chancellerie & les archives : les papiers sont déchirés, dispersés, jettés par les fenêtres; les caves ne furent pas épargnées, & malgré leur immense étendue il y eut bientôt affez de vin répandu pour noyer plusieurs des assaillans : les plus furieux s'y précipitent en foule, boivent le vin dans leurs chapeaux &

#### CHAPITRE

Emeute de Saint-Denis. — Effervescence de la ville de Caën. — Fin tragique du marquis de Belzunce. — Insurrection de Strafbourg, - ses causes, - ses fuites alarmantes. - Terreur & confternation répandues dans cette ville par les excès de la garnison.

Lies inquiétudes que la malheureuse affaire du baron de Bezenval avoit données aux amis de la paix, étoient à peine assoupies, que de nouveaux meurtres vinrent affliger leur sensibilité. Dans la nuit du samedi, premier août, il y eut à S. Denis une émeute dont le prétexte sur la cherté du pain. Le sieur Châtel lieutenant de maire, étoit chargé de la distribution des farines : il assuroit depuis deux jours que le bled manquoit à Paris, & que l'on y mangeoit du pain semblable à celui que les boulangers



266 Révolution de 1789,

alloient cuire : ce pain désiré fait avec un mélange de farines d'orge, de seigle & de froment, se trouvant assez mal cuit, la précipitation ou négligence des boulangers excita quelques murmures; cependant le peuple persuadé que la disette étoit générale, parut prendre assez facilement son parti sur une privation qu'il croyoit d'ailleurs partager avec la capitale. Mais dès le soir même où ce pain fut diftribué, plusieurs habitans en rapportèrent de Paris, qui étoit très-blanc, & publièrent que l'abondance régneit en cette ville. Dans un instant ce fut un soulèvement général : une troupe d'ouvriers accourt à la maison du sieur Châtel, & l'oblige de mettre à huit sols le pain de quatre livres. Mais la populace excitée par les ennemis de ce magistrat, & par les calomnies de ces artifans de discorde qui ne cherchent que le trouble, & ne se repaissent que de crimes, se porte bientôt aux dernières violences. Conduite par

foldats du régiment de Provence, elle force sa maison, résolue de le pendre : il étoit alors deux heures & demie du matin. Après une vigoureuse résistance, le sieur Châtel eut le bonheur d'échapper aux assassins & de se resugier dans un clocher : un ensant le découvre, & cet infortuné qui venoit de diminuer le pain à ses propres frais, qui, l'hiver précédent avoir procuré aux malheureux des secours abondans, est égorgé avec un rassnement de barbarie qui auroit sait srémir des cannibales mêmes.

Chaque courier apportoit des provinces de nouveaux sujets d'affliction & d'alarmes. A l'exemple des parisiens, on s'emparoit par-tout des citadelles, on secouoit le joug tyrannique des aristocraties municipales, on cherchoit à briser les chaînes de la féodalité, & dans cette lutte de la multitude qui, après tant de siècles d'oppression, apprenoit ensin le secret de ses forces contre l'orgueil & l'avarice de ses anciens



# 268 RÉVOLUTION DE 1789; oppresseurs qui ignoroient encore celuide leur foiblesse, les premiers pas vers la liberté furent marqués par des traces de sang.

La ville de Caën éprouva violemment cette effervescence patriotique dont les effets furent si glorieux, & dont quelques suites furent si funestes. A la première nouvelle de la révolution, tous les citoyens arborèrent la cocarde. On prit la citadelle, on s'empara des armes, on força la tour Levi, prison d'un de ces odieux tribunaux, connus sous le nom de Commission, où des juges stipendiés par la ferme, renfermoient des malheureux qu'ils envoyoient aux galères ou au gibet, pour avoir vendu à un prix modique ce sel que l'avare ignorance du gouvernement contraignoit d'acheter pour ainsi dire au poids de l'or. Mais la fureur du peuple, irritée par ses propres succès, menaça bientôt les papiers, les maisons & les employés des agens du fisc. Dans cette extrémité, les officiers

municipaux ordonnèrent une diminution fur le prix du pain; on forma une garde bourgeoise, & tout rentra dans l'ordre.

Peu de jours après quelques foldats du régiment d'Artois, en garnison à Rennes, se rendirent à Caën. Ils étoient décorés d'une médaille, récompense honorable de leur dévouement à la cause commune. Quelques dragons du régiment de Bourbon insultèrent ces soldats patriotes qui étoient sans armes; & après un combat inégal, mais sanglant, leur arrachèrent leurs médailles. Les vaincus font retentir la ville de leurs plaintes. On accuse le marquis de Belzunce major en second de ce régiment, d'avoir excité ses guerriers par l'appât d'une vile récompense à cette odieuse & lâche expédition. Le peuple indigné court aux armes & à la vengeance. Le régiment de Bourbon se renferme dans ses casernes: à l'entrée de la nuit, un piquet de grenadiers tente de s'emparer du pont de Vacelleles; la sentinelle bourgeoise fait seu

#### 282 RÉVOLUTION DE 1789,

bourg enfin ne pouvoit manquer d'occasionner des événemens funestes. Sur ces représentations, le comte de Rochambeau se contenta d'envoyer Darmstatt camper à une demi-lieue de la ville.

Les soldats furent rigoureusement visités, & l'on sit les recherches les plus exactes pour découvrir les coupables. Il ne s'en trouva aucun parmi eux, & des attestations formelles leur surent délivrées à ce sujet par les tribus ou districts de la ville, & les régimens de la garnison. La découverte d'une trentaine de voleurs parmi ces derniers compléta la justification de Darmstatt, & ce régiment qui eut un des premiers la gloire de se décorer de la cocarde nationale, rentra le 16 août dans Strasbourg aux acclamations des troupes & de la bourgeoisse.



# CHAPITRE XIII.

Troubles de Brest. — Affaire de M. de Grimaldi. — Réadion terrible des opprimés sur les oppresseurs dans toute l'étendue du royaume. — Premiers jeux de la discorde à l'Assemblée Nationale. — Discussion sur la déclaration des droits de l'homme,

ON n'étoit pas plus tranquille à l'autre extrémité du royaume : depuis long-tems il s'étoit élevé à Brest de grandes dissicultés entre la bourgeoisse & la garnison, au sujet de la garde des magasins à poudre. La nouvelle du renvoi de M.
Necker ne sit qu'augmenter la division & l'esservescence, & détermina deux mille jeunes gens de Nantes à partir, les armes à la main, pour soutenir la cause des habitans de ce port. La formation d'un conseil général & permanent avoit paru calmer les esprits; mais bientôt les



### 284 RÉVOLUTION DE 1789,

dissentions mal éteintes se rallumèrent, & la bourgeoisse envoya par un courier exprès à l'Assemblée Nationale un mémoire détaillé & explicatif des causes de ces dissentions, & demanda la nomination d'un général de toutes les forces existantes dans la province, avec désignation de M. le comte d'Estaing comme réunissant l'intégrité & les talens à la consiance de la Bretagne.

Dans le même tems, M. de Grimaldi, évêque de Noyon, détenu à Dôle, réclamoit sa liberté. Ce prélat voyageant avec un ecclésiastique, avoit été arrêté dans cette ville, & quoiqu'après une visite exacte de ses essets & un interrogatoire subi devant la municipalité, on n'eût rien découvert qui pût le rendre suspect, on avoit cependant retenu les deux voyageurs. & envoyé procès verbal à ce sujet à l'Assemblée Nationale dont on demandoit les ordres. Cette assaire comme la précédente, su renvoyée au pouvoir exécutif, & l'on écrivit aux officiers mus

foldats du régiment de Provence, elle force sa maison, résolue de le pendre : il étoit alors deux heures & demie du matin. Après une vigoureuse résistance, le sieur Châtel eut le bonheur d'échapper aux assassins & de se resugier dans un clocher : un ensant le découvre, &t cet insortuné qui venoit de diminuer le pain à ses propres frais, qui, l'hiver précédent avoir procuré aux malheureux des secours abondans, est égorgé avec un rassument de barbarie qui auroit sait srémir des cannibales mêmes.

Chaque courier apportoit des provinces de nouveaux sujets d'affliction & d'alarmes. A l'exemple des parisiens, on s'emparoit par-tout des citadelles, on secouoit le joug tyrannique des aristocraties municipales, on cherchoit à briser les chaînes de la féodalité, & dans cette lutte de la multitude qui, après tant de siècles d'oppression, apprenoit ensin le secret de ses forces contre l'orgueil & l'avarice de ses anciens

## 286 RÉVOLUTION DE 1786,

Enfin dans présque toute la France le peuple avili par l'orgueil des nobles. égaré par le fanatisme des prêtres, épuisé par l'avarice des traitans, écrasé par la tyrannie des privilèges, anéanti sous le despotifine des ministres, immolé par les loix elles mêmes qui n'auroient dû être instituées que pour le désendre, ou plusôt par les volontés arbitraires de ceux qui avoient usurpé le droit d'être leur organe, le peuple réduit au dernier degré de l'abrutissement, au dernier sousse de la misère, avoit été forcé de conquérir les armes à la main, & le titre de citoyen, & jusqu'aux droits de l'homme. Apprenant qu'il étoit libre avant de savoir ce que c'étoit que la liberté, mais se souvenant de l'excès de ses maux, & ne voyant aurour de lui que des oppressions & des oppresseurs, il se hata de frapper ses ennemis & de briser toutes ses chaînes. On l'avoir retenu dans l'ignorance pour le retenir dans l'esclavage : le moment de l'infurrection en fut d'autant plus terrible.

# ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 287 Cette force aveugle n'étant point dirigée dans ses mouvemens, renversa indistinctement tout ce qui se trouva dans la sphère de son activité. Les profusions de la cour & l'avidité insatiable des administrateurs & des favoris, leur avoient fait regarder le royaume comme une ferme exploitée au profit d'un propriétaire généreux qui versoit abondamment ses richesses sur ses agens; l'impôt, cette portion précieuse de la forame publique, ce gage de la propriété particulière de chaque citoyen. étoit devenu l'invasion de toutes les propriétés. Le peuple ignorant ses rapports avec la sûreté générale, & n'y voyant que le prix de ses sueurs devenu celui de l'intrigue, de la bassesse des courrisans, & l'aliment du faste & des désordres les plus scandaleux, s'empressa de s'affranchir d'un joug si onéreux : ne se doutant pas qu'il s'appauvrissoit lui-même en cessant de contribuer à la richesse de l'état, il cessa de payer les impositions, & se porta même à des violences contre les receveurs des

# 88 Révolution de 1789;

deniers publics. Une foule de prétendus droits seigneuriaux révoltans par leur origine, fouvent humilians par le mode de leur perception, accablans par leur multiplicité, pesoient depuis des siècles sur fa tête, & dévoroient ce qui avoit échappé aux concussions du fisc; ils furent proscrits; & lè paysan ne sachant pas distinguer ceux qui n'étoient qu'une suite des insolentes vexations de la force, de ceux qui étoient le gage d'une concession, d'un échange ou d'une convention établie pour l'avantage mutuel, se resusa en plusieurs provinces à tous les paiemens. Il fit plus; dans la crainte de voir revivre un jour ces droits destructeurs, il anéantit tous les titres qui les conflatoient. Les chartriers furent livrés aux flammes; les seigneurs qui ne rendirent pas leurs terriers furent traités en ennemis. Dans les premiers transports de l'effervescence, ce fut un crime d'être gentilhomme, & le sexe même ne put garantir de la vengeance de la multitude : M. de Montesson sut fufillé

municipaux ordonnèrent une diminution fur le prix du pain; on forma une garde bourgeoise, & tout rentra dans l'ordre.

Peu de jours après quelques foldats du régiment d'Artois, en garnison à Rennes, se rendirent à Caën. Ils étoient décorés d'une médaille, récompense honorable de leur dévouement à la cause commune. Quelques dragons du régiment de Bourbon insultèrent ces soldats patriotes qui étoient sans armes; & après un combat inégal, mais sanglant, leur arrachèrent leurs médailles. Les vaincus font retentir la ville de leurs plaintes. On accuse le marquis de Belzunce major en second de ce régiment, d'avoir excité ses guerriers par l'appât d'une vile récompense à cette odieuse & lâche expédition. Le peuple indigné court aux armes & à la vengeance. Le régiment de Bourbon se renferme dans ses casernes: à l'entrée de la nuit, un piquet de grenadiers tente de s'emparer du pont de Vacelleles; la sentinelle bourgeoise fait seu

## 290 REVOLUTION DE 1789;

horreurs, inévitable effet de huit cens ans de vexations publiques & particulières. Mais on ne peut s'empêcher de faire une réflexion, c'est que par une loi constante de la nature, il existe entre tous les êtres une suite éternelle de réactions; que les crimes des ennemis de l'humanité retombent sur leurs têtes & sur celles de leurs ensans, & que les oppresseurs des hommes sèment pour leur postérité une moisson de malheurs & de calamités.

L'Assemblée Nationale étoit profondément affligée de tous ces désordres; mais elle savoit que le passage du mal au bien est souvent plus terrible que le mal luimême; que ce bouleversement général étoit la suite nécessaire des secousses d'une grande révolution; que ces forsaits dont frémissoit l'humanité, étoient moins les crimes du peuple que ceux d'un gouvernement tyrannique qui, depuis plusieurs siècles, souloit insolemment aux pieds les droits les plus sacrés, & elle ne désespéra point du salut de la patrie.

### ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 291

Malheureusement on commençoit déjà à voir éclore dans son sein des germes de division qui effrayoient les bons citoyens.

On en eut une preuve qui ne fut que trop frappante lorsqu'ils fut question de donner un successeur au duc de Liancoure dont la présidence expiroit. Une grande majorité éleva à cette dignité M. Thouret, aussi distingué par son patriotisme que par ses talens. A peine le résultat du scrusin fut-il connu, qu'un parti puissant auquel on l'avoit rendu suspect, forma intrigues sur intrigues, & alla même, diton, jusqu'à faire entendre des menaces. Cet excellent citoyen instruit de cette disposition des esprits, & présérant la gloire de servir sa patrie à l'honneur de présider le corps législatif, écrivit sur le champ à son prédécesseur pour lui déclarer qu'il remettoit à l'Assemblée l'honorable fonce tion qu'elle avoit bien voulu lui confier. Le tendemain, dès que l'on eut proclamé fon élection, il prit place au bureau, & après avoir offert aux représentans de la

# 292 RÉVOLUTION DE 1789;

nation l'hommage de sa respectueuse reconnoissance: « C'est en sentant, ajouta» t-il, tout le prix de l'honneur que vous
» m'avez déséré, & qui ne pourroit pas
» m'être ravi, que j'ai le courage de me
» resuser à sa jouissance, quand sous d'au» tres rapports il eut été peut-être excu» sable de penser que le courage étoit de
» l'accepter.

» J'aurai encore assez de force en cet instant, je prendrai assez sur moi-même pour
sacrisier aux majestueux intérêts de votre
séance, des détails dont l'objet me seroit
personnel: je sens bien que l'individu
doit disparoître où les soins de la cause
publique ont seuls le droit de se montrer & de dominer. Qu'il me soit seulement permis de dire que je suis capable
be digne de faire à cette grande cause
tous les sacrissces à la sois, & que c'est
à ce double titre que je viens vous demander de recevoir mes remercimens
be ma démission ».

M. le Chapelier, ce député de Breta-

gne si dissingué depuis le commencement des Etats-Généraux, sut élu en sa place, & l'on vota des remercimens à M. le duc de Liancourt.

Depuis plusieurs jours l'Assemblée avoit ouvert ses travaux sur la Constitution, & s'occupoit de la déclaration des droits de l'homme. Une quession préliminaire partageoit les opinions; la longueur de la discussion qu'elle sit naître donna de l'inquiétude aux amis de la liberté, & sit murmurer sur la perte du tems, ceux qui peu exercés aux méditations politiques, n'en concevoient pas l'importance.

Falloit-il une déclaration des droits? s'il en falloit une, devoit elle être séparée de la Constitution? Tel sut pendant plusieurs séances le sujet d'une grave & intéressante délibération. MM. Creniere, Grandin, le duc de Levi, l'évêque de Langres remontroient les inconvéniens d'une déclaration des droits de l'homme & du citoyen dans une monarchie où l'état actuel des choses est si souvent en

### 294 RÉVOLUTION DE 1789,

opposition directe avec les principes; qu'on ne pouvoit sans imprudence déchirer tout-à-coup le voile qui les déroboir aux yeux du peuple. C'est un secret, disoient-ils, qu'il faut lui cacher
jusqu'à ce qu'une bonne Constitution
l'ait mis en état de l'entendre sans danger: une déclaration des droits n'est pas
nécessaire pour rompre les fers de la tyrannie; ce sont de bonnes loix que la nation nous demande, & non des maximes
abstraites de métaphysique inutiles à la
multitude; elle ne poursoit les comprendre, & son ignorance ne permettroit pas
de les exposer à ses yeux impunément.

M. Malouet représentant les précautions avec lesquelles doit marcher le législateur, insistoit sur le danger d'isoler la déclaration des droits. Nous ne sommes point dans la même position que l'Amérique, disoit il; là, tous sont cultivateurs, tous sont propriétaires, tous sont égaux. Commençons par faire des loix qui rapprochent les hommes, qui les accoutu-

ment à porter docilement le joug de l'égalité, qui diminuent sur-tout l'indigence de la classe la plus nombreuse; jusqu'alors, une déclaration des droits, si elle est illimitée, sera dangereuse, & fausse si elle est restreinte: le seul principe que nous devons proclamer solemnellement, c'est que les hommes sont libres, & que cette liberté consiste dans l'obéissance aux loix lorsqu'elles sont l'ouvrage de la volonté générale; mais la déclaration des droits de l'homme doit suivre une bonne Constitution, & non la précéder,

Mais le comre de Montmorenci, MM. Mounier, de Lally-Tolendal, de Mirabeau, Target, de Virieu, de Caftelanne, Desmeuniers & plusieurs autres soutenoient la nécessité de faire précéder la Constitution, d'une déclaration des droits. L'erreur seule est dangereuse, dissoient-ils, & s'il étoit démontré qu'un principe est dangereux, il seroit démontré par cela même que ce principe est faux, vu que le droit de nuire n'existe

### 296 RÉVOLUTION DE 1789,

pas, & que ce qui est contraire au bien public est contraire aux droits de tous. Pour former une nation libre, il faut lui montrer en quoi consistent ses droits & sa liberté, il faut par une déclaration formée de maximes simples, claires & incontestables, rendre vulgaire la connoissance de ces vérités, & former l'esprit public en substituant l'empire de la raison à celui de la force.

La déclaration des droits a deux utilités pratiques, disoit le jeune Barnave, l'un des plus ardens désenseurs de la liberté; la première est de fixer l'esprit de la législation, asin qu'elle ne varie plus à l'avenir; la seconde est de diriger les représentans de la nation dans la composition de toutes les loix, dans tous les détails de la législation dont le complément ne peut être que l'ouvrage du tems. On a dit qu'elle est inutile, parce qu'elle est écrite dans tous les cœurs: qu'elle est dangereuse parce que le peuple peut abuser de ses droits. Je conviens qu'elle est

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 297 Écrite dans tous les cœurs; mais il n'en est pas moins nécessaire de la promulguer; depuis que la nation françoise existe, l'expérience nous apprend qu'elle oublie facilement les avantages, & qu'elle manque de persévérance pour le maintien de ses droits: si cette déclaration avoit existé, les fauteurs du despotisme n'auroient pas osé publier tant de maximes pernicieuses qui ont obscurci les véritables principes. Quant au danger de voir le peuple abuser de ses droits lorsqu'il les connoîtra, parcourez toute l'his-· toire, elle dépose contre ces terreurs: Les peuples éclairés sont tranquilles, les peuples ignorans s'agitent dans l'inquiétude. Je crois donc que notre législation seroit désectueuse, si elle ne contenoir pas une déclaration des droits de l'hommes Mais il faut qu'elle soit simple, à la portée de tous les esprits, & qu'elle devienne le catéchisme national.

La majorité se rangea à cette opinion ; & il sur décidé qu'il y auroit une dé-

### CHAPITRE XIV.

Nuit fameuse du 4 au 5 août. — Destruction du monstre séodal. — Premier hommage du ministère françois à la liberté & aux droits de la nation.

DEPUIS plusieurs jours l'Assemblée Nationale uniquement occupée de la Conftitution, se jettoit avec ardeur dans les discussions profondes du droit de la nature, & quoique livrée dans le cours des débats à cette chaleur brillante, si naturelle aux françois, elle apportoit dans ses délibérations cetté sage lenteur qu'on eut difficilement présumée d'une nation qui passoit dans l'Europe pour être aussiimprudente & aussi légère qu'elle est aimable & courageuse. Tout-à-coup la scène change : cette assemblée si politique, si morale, si profondément occupée de questions métaphysiques, marche subitement aux résultats les plus dé-

et Constitution Françoise. 35% cisifs. Aucun sacrifice ne lui coute, aucune difficulté ne l'arrête; son élan patriorique franchit tous les obstacles, son zèle impétueux brise toutes les barrières. elle abat les privileges, foule à ses pieds les prérogatives de l'orgueil, change la forme des propriétés, anéantit le régime féodal, & dans une seule nuit renverse ce chêne antique dont les branches couvroient la surface de l'empire. dont les racines épuisoient depuis tant de siècles les sucs nourriciers de la terre, & frappoient de stérilité l'heureux sol de la France. C'étoit beaucoup sans doute. Elle fit plus encore; confacrant ce grand acte de vigueur & de puissance, non par une simple loi, mais par un article de constitution, elle applanit tout d'un coup la longue & pénible carrière qui s'ouvroit à son courage, & de l'aveu de quelques anglois transportés d'admiration, elle sit plus en quelques heures pour le bonheur du peuple, que d'autres nations dans un siècle.

# 302 REVOLUTION DE 1789

Les nouvelles affligeantes que l'on recevoir chaque jour des provinces où la fûreté des personnes, la conservation des propriétés & le paiement des impôts étoient mis en péril, firent comprendre à l'assemblée que s'il étoit instant de donner au royaume une Constitution pour assurer son bonheur & sa gloire; il étoir plus urgent encore de protéger la vie & les propriétés des citoyens & d'arrêter une effervescence qui pouvoit être suivie d'un incendie universel.

Le comité des rapports après avoir présenté le tableau des malheurs publics & particuliers dont nous avons rendu compte, proposa à l'assemblée, asin de remédier à tant de maux, de publier le plutôt possible une déclaration solemnelle pour témoigner sa prosonde douleur des troubles qui agitoient les provinces, son improbation du resus que sont les peuples de payer exactement les impôts, les cens, les rentes & les autres redevances séodales, & pour annoncer que jusqu'à

ce qu'elle cut statué sur ces objets, il n'existoit aucun motif capable de justifier un pareil refus.

Cette proposition donna lieu à de grands débats. Les uns représentoient que les loix de la féodalité étoient trop iniques. les impôts trop inégalement répartis. La misère trop générale, pour espérer d'heureux effets d'une telle déclaration : - elle romberoit bientôt dans l'oubli, comme ta promulgation pour la paix; elle age graveroit les maux de l'état en manifestant l'impuissance de l'Assemblée Nationale: elle irriteroit même le peuple qui avoit besoin de soulagement, & dont on ne pouvoit sans une espèce de dérission, dans les circonftances actuelles, exiger le paiement des taxes dont il savoit bien que chacun sensoit l'injustice.

Les autres invoquoient les droits sacrés de la propriété, présentoient le déficit immense dont on étoit menacé, moncroient l'Assemblée Nationale méprisée si elle ne prenoit à l'instant des mesures



# 304 REVOLUTION DE 1789.

vigoureuses, peignoient le silence effrayant des tribunaux, appuyoient sur la nécessité de rétablir leur autorité, & n'oublioient dans leurs raisonnemens en faveur de la déclaration, que les moyens d'en faciliter & assurer l'exécution même momentanée.

Ensin l'on décréta qu'il seroit sait une déclaration pour le maintien des propriétés, & que de toutes les idées proposées, le comité de rédaction composeroit un projet qui seroit discuté le lendemain 4 août, à l'assemblée de l'aprèsmidi.

Il étoit huit heures du soir lorsque commença cette séance éternellement mémorable. Elle s'ouvrit par la lecture du projet d'arrêté relatif à la sûreté du royaume, dont voici la teneur:

« L'Assemblée Nationale considérant » que tandis qu'elle est uniquement oc-» cupée d'affermir le bonheur du peuple » sur les bases d'une Constitution libre, » les troubles & les violences qui affli-» gent Tr Constitution Françoise. 305, b gent différentes provinces, répandent b l'altreinte dans les esprits, & portent b l'atteinte la plus suneste aux droits sacrés b de la propriété & de la sûreré des b personnes;

» Que ces désordres ne peuvent que » rallentir les travaux de l'assemblée, & » servit les projets criminels des ennemis » du bien public;

» Déclate que les loix anciennes sub» sistent, & doivent être exécutées jus» qu'à cè que l'autorité de la nation les
» ait abrogées ou modifiées; que les im» pôts, tels qu'ils étoient, doivent con» tinuer d'être perçus aux termes de
» l'arrêté de l'Assemblée Nationale du
» 17 juin dernier, jusqu'à ce qu'elle ait
» établi des contributions & des formes
» moins onéreuses au peuple;

» Que toutes les redevances & presta-» tions accoutumées doivent être payées » comme par le passé, jusqu'à ce qu'il » en ait été autrement ordonné par l'as-» semblée;

Tome II.



### 306 RÉVOLUTION DE 1789,

» Qu'enfin les loix établies pour la » sûreré des personnes & pour celle des » propriétés, doivent êure universelle-» ment respectées.

» La présente déclaration sera envoyée » dans toutes les provinces: & les curés » seront invités à la faire connoître à » leurs paroissiens & à leur en recomman-» der l'observation ».

Le vicomte de Noailles se présenta le premier pour indiquer le seul moyen de rétablir la paix. « Le, but de l'arrêté que vous venez d'entendre, est, dir-il, d'arrêter l'esservescence des provinces, d'assurer la liberté publique & de confirmer les propriétaires dans leurs véritables droits. Mais comment peut-on espérer d'y parvenir, sans connoître quelle est la cause de l'insurrection qui se manifeste dans le royaume, & comment y remédier sans appliquer le remède au mai qui l'agite?

» Les communautés ont fait des de-, mandes : ce n'est pas une constitution

## et Constitution Françoise. 307

qu'elles ont desirée; elles n'ont formé ce vœu que dans les bailliages. Qu'ont-elles donc demandé? que les droits d'aide fussent supprimés; qu'il n'y eût plus de subdélégués; que les droits seigneuriaux fussent allégés ou échangés.

- Les communautés voyent, depuis plus de trois mois, leurs représentant s'occuper de ce que nous appelons, & de ce qui est en esset la chose publique: mais la chose publique leur paroît être surtout la chose qu'elles desirent & qu'elles fouhaitent ardemment d'obtenir.
- D'après tous les différens qui ont existé entre les représentans de la nation, les campagnes n'ont connu que les gens armés par elles, qui sollicitoient leur bonheur, & les personnes puissantes qui s'y opposoient. Qu'est-il arrivé dans cer état des choses? elles ont cru devoir s'armer contre la force; & aujourd'hui elles ne connoissent plus de frein. Aussi résulte-t-il de cette disposition, que le royaume slotte dans ce moment entre

## 308 RÉVOLUTION DE 1789,

l'alternative de la destruction de la société, ou d'un gouvernement qui sera admiré & suivi de toute l'Europe. Comment l'établir ce gouvernement? par la tranquillité publique. Comment l'opérer cette tranquillité? en calmant le peuple, en lui montrant qu'on ne lui résiste que dans ce qu'il est intéressant pour lui de conserver.

» Pour parvenir à cette tranquillité si nécessaire, je propose, 1°. qu'il soit dit avant la déclaration projettée par le comité, que les représentans de la nation ont décidé que l'impôt seroit payé par tous les individus du royaume, dans la proportion de leurs revenus; 2°. que toutes les charges publiques seront à l'avenir également supportées par tous; 3°. que tous les droits séodaux seront rachetables par les communautés, en argent, ou échangés sur le prix d'une juste estimation; c'est-à-dire, d'après le revenu d'une année commune prise sur dix années de revenu; 4°. que les corvées seigneuriales, les

er Constitution Françoise. 309 main - mortes & autres servitudes personnelles seront détruites sans rachat ».

Le duc d'Aiguillon seconda avec force cette motion qui fut vivement applaudie. « Il n'est personne, dit-il, qui ne gémisse des scènes d'horreur dont la France offre le spectacle. Cette effervescence des peuples qui a affermi la liberté lorsque des ministres coupables vouloient nous la ravir, est un obstacle à cette même liberté dans le moment présent, où les vues du gouvernement semblent s'accorder avec nos desirs pour le bonheur public. Ce ne sont point seulement des brigands qui, à main armée, veulent s'enrichir au sein des calamités : dans plusieurs provinces le peuple tout entier forme une espèce de ligue pour détruire les châteaux, pour ravager les terres, & sur-tout pour s'emparer des chartriers où les titres des propriétés féodales sont en dépôt. Il cherche à secouer ensin le joug qui depuis tant de siècles pèse sur sa tête; & il faut l'avouer, Messieurs, cette

REVOLUTION DE 1789, insurrection quoique coupable, car toute aggression violente l'est, peut trouver .fon excuse dans les vexations dont il est la victime. Les propriétaires des fiess, des terres seigneuriales ne sont, il faut l'avouer, que bien rarement coupables des excès dont se plaignent leurs vassaux; mais leurs gens d'affaires sont souvent sans pitié, & le malheureux cultivateur soumis au reste barbare des loix séodales qui sublistent encore en France, gémit de la contrainte dont il est la victime. Ces droits, on ne peut se le dissimuler, sont une propriété, & toute propriété est sacrée; mais ils sont onéreux aux peuples, & tout le monde convient de la gêne continuelle qu'ils leur imposent.

» Dans ce siècle de lumières où la saine philosophie a repris son empire, à cette époque fortunée, où réunis pour le bonheur public, & dégagés de tout intérêt personnel, nous allons travailler à la régénération de l'état, il me semble, Messieurs, qu'il saudroit avant d'é-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 311 tablir cette Constitution si desirée que la nation attend, il faudroit, dis-je, prouver à tous les citoyens que notre intention, notre vœu est d'aller au-devant de leurs desirs, & d'établir le plus promptement possible cette égalité de droits qui doit exister entre tous les hommes, & qui peut seule assurer leur liberté. Je ne doute pas que les propriétaires de fiefs, les seigneurs des terres, loin de se refuser à cette vérité, ne soient disposés à faire à la justice le sacrifice de leurs droits. Ils ont déjà renoncé à Jeurs privileges, à leurs et emptions pécuniaires, & dans ce moment on ne peut pas demander la renonciation pure & simple à leurs droits féodaux. Ces droits font leur propriété; ils sont la seule fortune de plusieurs particuliers, & l'équité défend d'exiger l'abandon d'aucune propriété sans accorder une juste indemnité au propriétaire qui cède l'agrément de sa convenance, à l'avantage public. D'après ces puissantes considérations, Messieurs, &.

#### 312 Révolution de 1789,

pour faire sentir aux peuples que vous vous occupez efficacement de leurs plus chers intérêts, mon vœu seroit que l'Assemblée Nationale déclarat que les impôts seront supportés également par tous les citoyens, en proportion de leurs facultés, & que désormais les droits séodaux des siess & terres seigneuriales seront rachetés par les vassaux de ces mêmes siess & terres; & j'estime dans mon opinion que ce doit être au denier 30, à cause de l'indemnité à accorder ».

Ces deux motions présentées avec le ton du plus vis intérêt sur le sort des habitans des campagnes dont elles devoient adoucir les maux, calmer l'effervescence & combler tous les vœux, surent accueillies avec un transport de joie inexprimable. Un des membres de l'assemblée observa avec sensibilité combien il seroit touchant pour tous les citoyens d'apprendre que le zèle des communes ayant sollicité hier le zèle de l'Assemblée Nationale contre les violences

exercées sur les personnes & les propriétés des nobles, ceux-ci par un retour généreux donnoient aujourd'hui à toutes les classes du peuple françois une preuve si marquée de leur patriotisme.

On se livroit à la plus douce des émotions. Plusieurs orateurs développè-. rent ensuite successivement les heureux effets de la renonciation des propriétaires de fiefs à des droits reconnus trop rigoureux. M. Legrand distingua d'une manière lumineuse les différens droits féodaux. « Ils sont, dit-il, de trois sortes; ou purement personnels, ou purement réels, ou mixtes. Les premiers, tels que les main-mortes, la taillabilité, les corvees, sont tout à la fois vicieux dans leur origine, contraires aux droits imprescriptibles de l'homme, & par conséquent tellement injustes, qu'en ordonner le rachat, seroit non-seulement une imprudence, mais une injustice. Quant aux droits réels, tels que les cens, les rentes & redevances en grains, non-seu-



# 314 REVOLUTION DE 1789,

lement il faut les déclarer rachetables; mais encore ordonner que les rentes so-lidaires pourront être rédimées en entier par l'un des coobligés, qui aura alors son recours contre les autres intéressés, suivant leur portion. Les droits mixtes, tels que les bannalités, participant de la nature des deux autres classes, il est évident que leur rachat doit être fait à un moindre taux que les droits purement réels ».

M. le Guen de Kerangall rappela les inconvéniens des bannalités, des corvées, des grueries, des francs-fiefs, des poursuites & contraintes que la perception du cens & des rentes seigneuriales occasionnoit au détriment & à la ruine des habitans de la campagne. Il sut interrompu par des applaudissemens quand il peignit ces prétendus droits qui outragent la pudeur & l'humanité même, ces droits qu'on ne peut nommer sans offenser une oreille chaste, ces droits, vestiges honteux des caprices insolens de la tyrannie

féodale, qui exigent que des hommes soient attelés à une charrette comme les animaux du labourage, qui obligent les hommes de passer les nuits à battre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil de leurs voluptueux seigneurs.

Mais lorsque M. la Poule parla de la main-morte, tant réélle que personnelle, de l'obligation imposée à quelques vas-saux de nourrir les chiens de leur seigneur, & de cet horrible droit, rélégué sans doute depuis des siècles dans les poudreux monumens de la barbarie de nos pères, par lequel le seigneur étoit autorisé dans certains cantons à saire éventrer deux de ses vassaux à son retour de la chasse, pour se délasser en mettant ses pieds dans le corps sanglant de ces malheureux.... un cri d'indignation & d'horreur ne permit pas à ce député d'achever cette affreuse peinture.

M. Dupont de Némours exposant rapidement le désordre universel où se

gió Révolution de 1789; P trouvoit le royaume, à raison de l'inaction de tous les agens du pouvoir, fit sentir qu'aucune société politique ne pouvoit exister sans loix & sans tribunaux pour garantir la liberté, la sûreté des personnes & la conservation des propriétés. Il insista sur la nécessité de maintenit les loix, quoiqu'imparfaites, qui avoient pour objet la conservation de l'ordre général. Il représenta que les anciens triburaux existoient de droit comme de fait tant qu'ils ne seroient pas supprimés; qu'il n'est possible aux représentans de la nation de réformer la législation, qu'après qu'ils auront déterminé par la Constitution même, de quelle manière les loix nouvelles doivent être proposées, adoptées & exécutées; & qu'il est trèsnécessaire que le calme, la paix & la justice rétablis dans tout l'empire, difpensent l'Assemblée Nationale de toute. autre sollicitude que celle qui est inséparable du soin dont elle est occupée de choisir & d'arrêter les élémens de

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 317 cette Constitution sage & durable. En conséquence il proposoit de déclarer que tout citoyen est obligé d'obéir aux loix, en respectant la liberté, la sureté & la propriété des autres citoyens; que les tribunaux doivent agir sans cesse pour l'exécution de ces loix; & qu'il est enjoint par elles comme par · le vœu des représentans de la nation, aux milices bourgeoises & à tous corps militaires de prêter mainforte pour le rétablissement de l'ordre & de la paix, & pour la protection des personnes & des biens, toutes les fois qu'ils en seront requis par les municipalités & par les magistrats civils.

Ces grandes idées d'intérêt public ayant par leur rapprochement élevé toutes les ames à la hauteur d'une délibération, à laquelle le falut de l'état & la conservation du royaume entier paroisfoient évidemment attachés, on vit se succéder une soule de motions plus importantes les unes que les autres.

Un membre des communes représenta

#### 318 Révolution de 1789,

lés peuples gémissant sous la tyrannie des agens inférieurs des justices seigneuriales et en demanda l'extinction, ainsi que celle de tous ces débris du règne séodal qui écrasoient encore l'agriculture et le colon dans un grand nombre de provinces, comme la dîme les ruinoit dans toutes. Ce vœu ne sut combattu par personne.

M. de Foucault demandoit que le premier de tous les facrifices fût celui que feront les grands, & cette portion de la noblesse très-opulente par ellemême, qui vit sous les yeux du prince, & sur laquelle il verse sans mesure des dons, des largesses & des traitemens excessifs doublement onéreux pour le peuple, & parce qu'il est forcé d'alimenter leur saste aux dépens de son nécessaire, & parce que l'espoir de la faveur retenant à la cour les grands propriétaires, les empêche de vivisier les provinces par leur présence. Il distingua deux sortes de places & de pensions; celles qui, ac-

cordées au mérite & aux services, sont sependant à quelques égards susceptibles de réduction, & celles qui sont uniquement le prix de l'intrigue & de la saveur. & qui ne peuvent être trop tôt & trop sévérement supprimées.

Un autre noble se leva aussitôt, & répondit de l'empressement avec lequel les personnes que l'observation précédente pouvoit regarder, réaliseroient & s'appliqueroient sur le champ par une rénonciation publique les vues de désintéressement & de générosité qu'on indiquoit si à propos.

Enfin plusieurs autres gentilshommes étrangers aux faveurs de la cour, parurent regretter en ce moment de ne pouvoir imiter des exemples si nobles & si dignes de ceux qui les donnoient. Alors comme à l'envi, les ames saisses d'un enthousiasme qui croissoit à chaque instant, se livrèrent à toute la franchise de leur zèle. Le comte de Guiche représenta que le prix du rachat des droits

## 320 RÉVOLUTION DE 1789,

féodaux devoit être mis à un taux plus modéré que celui qu'avoit indiqué M. le duc d'Aiguillon. Le duc du Châtelet après avoir témoigné ses regrets d'avoir été prévenu dans la proposition du rachat de ces droits, prouva qu'il ne seroit pas moins avantageux aux seigneurs qu'aux vassaux eux-mêmes, & ajouta qu'il seroit à desirer que dans ce jour mémorable, les dîmes en nature & de tout genre pussent être converties en redevances pécuniaires & rachetables à volonté, suivant la proportion qui seroit réglée. Ainsi tous les vœux & tous les intérêre se confondoient en un seul vœu, en un seul intérêt, celui du bien public & le soulagement de la partie souffrante de la nation.

Sur une observation du comté de Montmorency, le président sit lire le réglement qui ordonne d'aller aux voix lorsqu'il ne se présente plus personne pour parler contre une motion. « Cepen- dant, ajouta-t-il, aucun de MM. du » clergé

iclergé n'ayant encore eu la faculté de le faire entendre, je me reprocherois de mettre fin à cette intéressante discussion, avant que ceux d'entr'eux qui desireroient parler ayent fait connoître bleurs sentimens ».

A cette espèce d'invitation, l'évêque de Nanci s'emparant de la parole malgré les vives réclamations d'un de ses collégues qui l'avoit demandée d'abord: « Accoutumes, s'écria-t-il, à voir de près la misère & la douleur des peuples. les membres du clergé ne forment pas de voeux plus ardens que celui de contribuer à leur soulagement. Le rachat des droits féodaux étoit réservé à la nation qui veut établir la liberté. Les honorables membres qui ont déjà parlé n'en ont demandé le rachat que pour les propriéraires. Je viens exprimer au nom des membres du clergé, un vœu qui honore à la fois la justice; la religion & l'humanité. Je demandé que si le rachat est accordé, il ne tourne pas au profit du Tame II. X

## 322 RÉVOLUTION DE 1789,

seigneur ecclésiastique, mais qu'il soit sait des placemens utiles pour les bénésices mêmes, asin que leurs administrateurs puissent répandre des aumônes plus abondantes sur l'indigence ».

L'évêque de Chartres regrettant de n'avoir pas prévu plutôt, que le jour des sacrifices politiques étoit enfin arrivé, approuva tous ceux qui avoient été proposés, & demanda qu'on y joignît celui des droits de chasse. Ce prélat patriote après avoir représenté l'absurdité tyrannique de ces loix qui forcent le cultivateur à être spectateur tranquille du ravage de ses récoltes, & le condamnent à des peines cruelles si, obéissant aux mouvemens de la nature, il cherche à détruire les animaux qui lui nuisent, rappela les maux que les élémens déchaînés contre la France depuis plus d'un an, avoient fait éprouver aux malheureux habitans des campagnes, & l'obligation plus particulière que la religion imposoit à ses ministres de donner aux autres propriétaires du royaume cette grande leçon de justice & d'humaniré.

A ces mots, une multitude de voix s'élevèrent: toute la noblesse demandoit. à consommer à l'heure même cette renonciation, sous l'unique réserve de ne
permettre la chasse qu'aux propriétaires,
avec des mesures de prudence, pour ne
pas compromettre la sûreté publique. Il
n'y a qu'un vœu de notre part, s'écrioit
le duc de Mottemart, c'est de ne pas
retarder davantage le décret que vous voulez porter.

Tout le clergé se leva aussitôt pour adhérer à cette proposition, & il se forma un tel concert d'applaudissemens, les communes sirent retentir la salle de tant de cris de reconnoissance, que la délibération demeura quelque-tems forcément suspendue. Mais bientôt le zèle du blen public calmant cette noble effervescence, le président de S. Fargeau demanda une explication relativement aux taxes dont

324 REVOLUTION DE 1789. le clergé & la noblesse offroient de partager le fardeau. « Nous donnons au peuple une espérance, donnons lui une réalité. Nous avons ordonné que provisoirement les impôts continueroient d'être payés comme ils l'ont été jusqu'à présent, c'est-à-dire, que nous avons réservé au clergé & à la noblesse le bénéfice de leurs exemptions jusqu'à ce qu'elles aient été expressément révoquées. Pourquoi tarderions-nous à prononcer cette révocation dont presque tous nos cahiers nous font une loi? Je propose que non-seulement dès les derniers fix mois de l'année, mais dès le commencement, tous les privilégiés sans exception, supportent leur part proportionnelle des impositions publiques, & en attendant que cette 'assemblée ait établi les principes d'après lesquels la généralité des taxes sera payée. je suis d'avis qu'on renvoye aux assemblées provinciales, aux affemblées de départemens & aux municipalités, le foin de faire les évaluations nécessaires,

& de régler les contributions de la manière la plus équitable ».

Chaque idée de sacrifice étoit rapidement suivie d'une autre, & l'on voyoit entre tous les membres de l'affemblée une noble émulation de patriotisme & de générolité. L'un demandoit la suppression des garènes, un autre celle des droits de pêche; M. de Riché, celle de la vénalité des charges; le comte de Virieux, celle des colombiers; le duc de la Rochefoucaud, l'affranchissement des ferfs dans tout le royaume & l'adoucissement du fort des malheureuses victimes que notre cupidité retient dans l'esclavage sous un autre hémisphère; le curé de Souppes offroit au nom de ses confrères le denier de la veuve, & demandoit qu'il leur fût permis de sacrifier leur casuel; des ecclésiastiques pourvus de plusieurs bénéfices, déclarèrent qu'ils étoient résolus à se borner à un seut selon les canons. M. Duport vivement touché du noble dévouement des curés.

#### 326 Révolution de 1789;

réclamoit pour cette classe précieuse des ministres du culte, l'accroissement des portions congrues, & cette motion sur suivie d'un applaudissement universel.

Les signes de transport & l'effusion des sentimens généreux dont l'assemblée présentoit le tableau plus vis & plus animé d'heure en heure, ne pouvoit qu'à peine laisser le tems de stipuler les mesures de prudence avec lesquelles il convenoit de réaliser ces projets salutaires, votés par tant de mémoires, d'opinions touchantes & de vives acclamations dans les assemblées provinciales, dans les assemblées des bailliages & dans les autres lieux où les citoyens avosent pu se réunir depuis dix-huit mois.

L'archevêque d'Aix dépeignant avec énergie les maux de la féodalité, prouva la nécessité de les prévenir par la prohibition de toutes les conventions de ce genre, que la misère des colons pourroit dicter par la suite, & d'annuler d'avance toute clause capable de les saire revivre. Il rappela les maux non moins effrayans que l'extension arbitraire des impôts & sur-tout des droits prétendus domaniaux de la gabelle & des aides avoit produits dans tout le royaume, où l'esprit de sissaité corrompoit la loyauté & la droiture des sentimens du peuple, comme il altéroit la sincérité des contrats & des actes, absorboit l'aisance & arrêtoit la circulation des sonds.

Il sembloit que le sujet si étendu des résormes étoit entièrement épuisé, lorsque des sacrisses d'un autre ordre vinrent réveiller & porter sur de plus grands objets l'attention & la sensibilité de l'assemblée. La joie, l'admiration, l'enthousiasme, ne connurent plus de bornes lorsque l'on vit les députés des pays d'état se livrant à l'impulsion de leur générosité, ou se prévalant de celle de leurs commettans exprimée par leurs cahiers, ou ensin la présumant, & se rendant en quelque sorte garans de leur ratissication, déposer aux pieds de l'Assemble.

X iv



## 338 REVOLUTION DE 1789,

femblée Nationale leurs privileges, leurs franchises, leurs chartres, leurs capitulations, pour s'associer au régime nouveau que la justice du roi & la fagesse de l'assemblée préparoient à la France entière.

Le Dauphiné qui a eu la gloire de donner à la nation de si grands exemples, eut encore celle d'ouvrir cette grande & majestueuse scène. Le marquis de Blacons rappelant l'arrêté que sa province avoit pris à Vizille, de renoncer à ses privileges particuliers, exprima le vœu que toutes les provinces imitassent cette résolution, & se déclarassent satisfaites du nom glorieux & des droits de citoyens françois.

Il n'avoit pas fini de parler, que les représentans du peuple breton rivaux de patriotisme des dauphinois, se pressoient autour du bureau pour déposer sur l'autel de la patrie leur adhésion formelle, conçue en termes divers, selon la nature de leurs mandats, lorsque M. le Cha-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 429 pelier, président de l'assemblée, réclama le droit que sa place sembloit lui donner de présenter lui-même à la nation le vœu de sa province : il exposa les motifs de prudence qui avoient engagé plusieurs sénéchaussées à lier en partie les mains de leurs mandataires, jusqu'à ce que le jour du bonheur & de la sécurité, succédant pour toute la France à des jours d'attente & d'espoir, les autorisat à confondre les droits antiques & révérés de la Bretagne, dans les droits plus solides encore & plus sacrés, que les lumières de l'assemblée assuroient en ce moment à l'empire françois tout entier.

A peine l'impatience des députés de Provence & de Forcalquier leur permit-elle d'attendre que les députés de Bretagne eussent achevé leur déclaration patriotique. Ils s'avancèrent tous ensemble au milieu de la salle, & quoique liés comme la plupart des bretons, par un mandat impératif, ils se reposèrent comme eux avec une noble consiance



REVOLUTION DE 1789, 330 sur le patriotisme de leurs commettans, & ne balancèrent pas à consommer leurs facrifices. La députation de Bourgogne exprime le même vœu; celle de Lan-. guedoc montre la même ardeur. Alors: on vit les représentans des villes & des. provinces, plusieurs barons du Languedoc, des gentilshommes de l'Artois, des officiers de justice, des députés de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, &c.... transportés d'une généreuse émulation, s'approcher en foule du bureau, en couvrir les degrés, & déposer à l'envi les privileges de leurs citées, les privileges de leurs charges, les privileges. de leurs terres, les prérogatives de leurs dignités, déclarer qu'il n'y avoit plus en France qu'une seule loi, une seule nation, une seule famille & un seul titre honorable, celui de citoyen françois.

Une foule de motions moins importantes se succédérent encore. La suppression du droit de déport & vacat, des annates, de la pluralité des bénésices

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 331 fut arrêtée, ainsi que celle des jurandes. Le duc de Liancourt proposa de faire frapper une médaille pour consacrer cette scène de patriotisme, unique dans les annales de l'histoire, & l'archevêque de Paris, de chanter un Te Deum solemnel en action de graces des facrifices généreux que les représentans de la nation venoient de faire en faveur des habitans de la campagne, & du glorieux triomphe que l'intérêt public venoit de remporter dans cette nuit mémorable, sur tous les intérêts particuliers. Des acclamations répétées exprimèrent le vœu de l'Assemblée Nationale; elle arrêta de se rendre en députation auprès du roi, pour lui porter son hommage & le titre de restaurateur de la liberté françoise, & le prier d'assister personnellement au Te Deum.

Les cris de vive le roi, les témoignages de l'allégresse publique variés sous toutes les sormes, les sélicitations mutuelles des députés & du peuple présent,

# terminèrent cette séance qui fut couronnée par la lecture d'une lettre des trois citoyens que le roi venoit d'appeler dans ses conseils. C'est la première dans laquelle on ait vu le ministère françois rendre hommage aux principes de la liberté & aux droits de la nation; elle mérite à ce titre d'être conservée, elle étoit conçue en ces termes:

#### Monsieur le Président,

« Appelés par le roi dans ses conseils, » nous nous empressons de déposer nos » sentimens dans le sein de l'Assemblée » Nationale. Les marques de bienveil- » lance dont nous avons été comblés » depuis l'instant heureux de notre réu- » nion, & sur-tout notre sidélité aux » principes de l'Assemblée Nationale, & » notre respectueuse consiance en elle, » sont les motifs les plus capables de » soutenir notre courage. Nous ne per- » drons jamais de vue que, pour bien » répondre aux intentions du roi, nous

et Constitution Françoise. 333 devons toujours avoir présente à la » pensée cette grande vérité que l'As-» semblée Nationale a ramenée, & qui » ne retentira plus envain, que la puis-» fance & la félicité des rois ne peuvent » dignement s'asseoir & durablement s'as-» fermir que sur le fondement du bon-» heur & de la liberté des peuples. Dai-» gnez, monsieur le président, être notre » interprète auprès de l'assemblée, & lui a offrir en notre nom la protestation sincère » de ne vouloir exercer aucune fonction » publique, qu'autant que nous pourrons » nous honorer de son suffrage, & con-» ferver nome dévoucment à fes maximes». Tels sont les principaux détails (a) de

<sup>(</sup>a) C'est dans le procès-verbal même de cette séance, dont la rédaction est un chef-d'œuvre de M. Fréteau, que nous avons puisé nos faits. Si l'on desire de plus grands éclaircissement, on les trouvera dans cette excellente pièce, qui est en même-tems, un des plus glorieux monument de l'Assemblée Nationale, & le titre le plus précieux de la liberté françoise.

# 334 RÉVOLUTION DE 1789,

cette nuit fameuse si calomniée par les agens de la tyrannie séodale, & cette soule de sangsues de toutes les classes qui s'engraissoient du sang du peuple, s'enorgueillissoient de ses sers, sondoient sur de vains préjugés leur grandeur insensée, & sur des abus leur désastreuse opulence.



# C'HAPITRE X V.

Réclamations de l'homme aux abus. —
Difficulté de l'approvisionnement de Paris. — Défordres occasionnés par la stagnation du commerce des grains. — Députation de tous les ministres du roi vers les représentans de la nation. — Première opération de finance de l'Assemblée Nationale.

LE noble combat de patriotisme qui venoit de se livrer à l'Assemblée Nationale excita les cris de joie & de reconnoissance de tous les bons citoyens, & les cris de sur des aristogrates. — De quel droit les députés de la noblesse & du clergé alloient-ils sacrisser les privileges & les propriétés des deux premiers ordres de l'état à une vaine capitation populaire? Quel étoit donc le mérite de cette générosité facile, qui prodiguoit ce qui ne sui appartenoit pes?

# 338 RÉVOLUTION DE 1789;

Comment ces graves représentans de la nation françoise qui employoient plusieurs séances à discuter s'ils feroient précéder la Constitution d'une déclaration des droite -de l'homme, bouleversoient-ils en une Feule nuit toute la face de l'empire, renversoient-ils tout le système politique de la France, & prononçoient-ils par acclamation vingt loix qui changeoient l'état des personnes & la nature des propriétes? N'étoit-il pas évident que ces décrets tendus tumultueusement sans délibérations préalables, sans aucune de ces formes destinées à prévenir les décisions précipitées, étoient le produit de l'ivresse, & non l'ouvrage de la fagesse d'une af-Temblée de législateurs? Telles étoient les réclamations des partisans des anciens abus. C'est ainsi qu'ils calomnioient les pères de la patrie; comme si; avares de leurs avantages personnels, ils avoient prodigué pour leur intérêt les biens de leurs commettans, comme si en détruisant les prérogatives usurpées de la nobleffd

EX CONSTITUTION FRANÇOISE. 337 blosse & du clergé, ils avoient sait en deur faveur des réserves particulières. comme s'il étoit besoin de trois tours de scrutin pour ordonner ce que le bien public montre avec évidence, ce qui est résolu par la presqu'unanimité, ce qui est commandé par l'imposante austérité des mandats de la nation. Ah, sans doute. l'Assemblée Nationale étoit dans l'ivresse. mais dans cette ivresse noble qui naît d'un faint enthousialme de défintéressement personnel & d'amour de la justice. Elle éprouvoit cette espèce d'ivresse qui élève l'ame au-dessus des sens. & s'allie si avantageusement avec l'effervescence du patriotisme & de la générosité.

Il ne restoit plus pour couronner tant de vertueux sacrisices, ou, pour mieux dire, tous ces actes touchans d'équité, qu'à rédiger les divers articles arrêtés dans cette nuit mémorable sous la garantie sacrée de l'honneur. Mais plusieurs événemens vinrent partager l'attention de l'assemblée, & retardèrent quelques Tome II.

338 RÉVOLUTION DE 1789; jours la promulgation de cette grande chartre nationale.

L'immense population de la ville de Paris exigeoit pour ses approvisionnemens une vigilance & une police particulière. Les moyens employés avant la révolution, absolument adaptés à l'ancien régime, & tenant à un système de prohibition & de contrainte, ne pouvoient plus être conservés dans un moment où la renaissance de la liberté dégageoit le commerce de toutes ses entraves. L'intérêt des vendeurs devoit sans doute les appeler nécessairement où le plus grand nombre de confommateurs leur assuroit le débit le plus prompt & le plus avantageux de leurs denrées. Mais dans ces premiere momens de trouble & de confusion, toute la circulation sut interrompue, & il fallut suppléer par des convois à la stagnation universelle des grains & de tous les objets nécessaires à la consommation journalière de la capitale.

Cependant la terreur de la famine, la

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. défiance universelle méchamment semées & fourdement entretenues par les ennemis du bien public, occasionnèrent des désordres dont les suites ne furent toutefois pas aussi funestes que l'avoient espéré les artisans de nos maux. Ce fut une suite de ces manœuvres, qui engagea la milice de Louvier à attaquer un convoi de grains qui remontoit la Seine, & se rendoit à Paris sous l'escorte de la milice d'Elbœuf. Les bateaux furent arrêtés, le bled conduit à Louvier, & le citoyen qui commandoit le détachement d'Elboeuf, jetté dans un cachot pour le soustraire aux premiers accès d'une fermentation dont il alloit devenir la victime.

Les mêmes infinuations perfides avoient produit à Provins un événement du même genre. Deux électeurs de Paris, envoyés par le comité des subsistances pour acheter des grains, accumulés en cette petite ville, dans une quantité bien supérieure à ses besoins, furent saiss, retenus,

## 340 RÉVOLUTION DE 1789,

& refusés aux demandes réitérées de l'hôtel-de-ville. M. de la Fayette sur obligé de faire appuyer sa réclamation par un détachement de huit ceas hommes & quelques pièces d'artillerie.

L'Assemblée vivement touchée de ces désordres, se détermina à prendre & à publier sur le champ l'arrêté suivant:

« L'Assemblée Nationale constamment » occupée de procurer à la France un » bonheur général qui ne peut être affuré » que par une sage constitution, apprend » à chaque instant avec une nouvelle dou-» leur les violences & voies de fait dont » on use en différens lieux contre les » propriétés & les personnes de divers » citoyens, & particulièrement contre » des envois de grains & farines, desti-» nés à l'approvisionnement de différentes » villes du royaume. Elle déclare en con-» séquence qu'il est du devoir des muni-» cipalités & milices bourgeoises de s'op-» poser à de telles entreprises. Elle invite » en même-tems le gouvernement à prêter » à l'autorité municipale l'assistance de » la force militaire, dans les cas de né» cessité, & lorsqu'il en aura été requis, » pour rétablir la sécurité des citoyens, » la liberté du commerce, & le bon » ordre universel ».

Il semble que dans cette révolution, chaque journée dût être marquée par une scène nouvelle. A peine avoit-on discuté les cinq premiers articles de l'arrêté du 4 août, qu'on annonça à l'assemblée que tous les ministres du roi demandoient à entrer. On ordonna de les introduire. & le garde-des sceaux, le maréchal de Bauveau, le comte de Montmorin, le comte de la Luzerne, M. Necker; le comte de Saint-Priest, l'archevêque de Vienne & le comte de la Tour-du-Pin. ayant pris place au parquet, l'archevêque de Bordeaux, garde-des-sceaux de France. prenant la parole, dit qu'ils étoient envoyés par le roi pour déposer dans le sein de l'assemblée les inquiétudes dont le cœur paternel de sa majesté étoit agité.

Y iii

#### 342 RÉVOLUTION DE 1789,

» Pendant que les représentans de la » nation, heureux de leur confiance dans » le monarque, & de son abandon » paternel à leur amour, préparent le » bonheur de la patrie & en posent les » inébranlables fondemens, une secrète » & douloureuse inquiétude l'agite, la » soulève, & répand par tout la conster- » nation.

» Soit que le ressentiment des abus » divers dont le roi veut la résorme, & » que vous desirez de proscrire pour » toujours, ait égaré les peuples; soit » que l'annonce d'une régénération uni-» verselle ait sait chanceler les pouvoirs » divers sur lesquels repose l'ordre social, » soit que des passions ennemies de notre » bonheur ayent répandu leur maligne » influence sur cet empire : quelle qu'en » soit la cause, Messieurs, la vérité est » que l'ordre & la tranquillité publique » sont troublés dans presque toutes les » l'arties du royaume.

» Vous ne l'ignorez pas, Messieurs

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 343 ».les propriétés sont violées dans les »provinces; des mains incendiaires ont » ravagé les habitations des citoyens; les » formes de la justice sont méconnues & » remplacées par des voies de fait, & par » des proscriptions. On a vu en quelques »lieux menacer les moissons, & poursuivre » les peuples jusques dans leurs espérances. » On: envoye la terreur & les alarmes, » par-tout où l'on .ne. peut envoyer des » déprédateurs. La licence est sans frein. » les loix fans force, les tribunaux fans » activité: la désolation couvre une par-» tie de la France, & l'effroi l'a faisse » toute entière. Le commerce & l'induf-» trie sont suspendus, & les asyles de la » piété même ne sont plus à l'abri de » ces emportemens meurtriers ».

Après cet effrayant tableau des crimes impunis qui désoloient le royaume, après avoir supplié l'assemblée au nom du roi d'accélérer ses grands & importans travaux, après l'avoir priée de s'occuper des mesures coercitives qu'elle jugeroit

344 RÉVOLUTION DE 1789, nécessaires pour faire cesser tant de désordres, & l'avoir assurée du concours & de là fanction du roi, il annonça que M. Necker alloit mettre sous ses yeux l'étar actuel des sinances.

Ce ministre exposa qu'à son retour dans le ministère il n'avoit trouvé au trésorroyal que quatre cens mille francs en écus ou en billets de la caisse d'escompte; que le deficit entre les revenus & les dépenses ordinaires étoit énorme & le crédit anéanti; qu'il a fallu cependant conduire: les affaires sans convulsion, jusqu'à l'époque où l'Assemblée Nationale pourroit fonder un ordre durable; que le terme de cette époque s'étoit éloigné, & qu'en même-tems des dépenses extraordinaires & des diminutions inattendues dans le produit des revenus; avoient augmenté l'embarras des finances : tels sont les secours immenses en bled que le roi a été obligé de donner au royaume, les travaux extraordinaires autour de Paris pour donner la subsistance à douze mille ou-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. vriers payés à 20 sols par jour; le prix du sel réduit à moitié dans plusieurs généralités par l'audace des contrebandiers qui introduisoient par convois & à force ouverte, du faux sel & du tabac; le refus général de payer les droits d'entrée; plusieurs barrières détruites, les maisons de la ferme pillées, les registres dispersés, les perceptions arrêtées ou suspendues dans une infinité de lieux, le retard du payement des vingtièmes, de la taille, de la capitation, &c.... Après cet exposé de la détresse des finances, il demanda au nom du roi que l'Assemblée sanctionnar un emprunt de trente millions pour satisfaire aux engagemens & aux dépenses inévitables pendant deux mois, intervalle pendant lequel il estimoit que la Constitution seroit faite, ou au moins bien avancée. « Je crois, disoit-il, qu'il ne faut point chercher à décider la confiance par de hauts intérêts; je proposerois que cet emprunt fût simplement à cinq pour cent, remboursable à telle époque qui seroit deman-

### 342 RÉVOLUTION DE 1789,

» Pendant que les représentans de la » nation, heureux de leur confiance dans » le monarque, & de son abandon » paternel à leur amour, préparent le » bonheur de la patrie & en posent les » inébranlables fondemens, une secrète » & douloureuse inquiétude l'agite, la » soulève, & répand par-tout la conster- » nation.

» Soit que le ressentiment des abus » divers dont le roi veut la résorme, & » que vous desirez de proscrire pour » toujours, ait égaré les peuples; soit » que l'annonce d'une régénération uni-» verselle ait sait chanceler les pouvoirs » divers sur lesquels repose l'ordre social, » soit que des passions ennemies de notre » bonheur ayent répandu leur maligne » influence sur cet empire : quelle qu'en » soit la cause, Messieurs, la vérité est » que l'ordre & la tranquillité publique » sont troublés dans presque toutes les » l'arties du royaume.

» Vous ne l'ignorez pas, Messieurs

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 343 » les propriétés sont violées dans les »provinces; des mains incendiaires ont » ravagé les habitations des citoyens; les » formes de la justice sont méconnues & » remplacées par des voies de fait, & par » des proscriptions. On a vu en quelques »lieux menacer les moissons, & poursuivre » les peuples jusques dans leurs espérances. » On: envoye la terreur & les alarmes, » par-tout où l'on ne peut envoyer des » déprédateurs. La licence est sans frein, » les loix fans force, les tribunaux fans » activité: la désolation couvre une par-» tie de la France, & l'effroi l'a faisse » toute entière. Le commerce & l'induf-» trie sont suspendus, & les asyles de la » piété même ne sont plus à l'abri de » ces emportemens meurtriers ».

Après cet effrayant tableau des crimes impunis qui désoloient le royaume, après avoir supplié l'assemblée au nom du roi d'accélérer ses grands & importans travaux, après l'avoir priée de s'occuper des mesures coercitives qu'elle jugeroit

Y iv

344 RÉVOLUTION DE 1789, nécessaires pour faire cesser tant de désordres, & l'avoir assurée du concours & de là fanction du roi, il annonça que M. Necker alloit mettre sous ses yeux l'état actuel des finances.

Ce ministre exposa qu'à son retour dans le ministère il n'avoit trouvé au trésorroyal que quatre cens mille francs en écus ou en billets de la caisse d'escompte; que le deficit entre les revenus & les dépenses ordinaires étoit énorme & le crédit anéanti; qu'il a fallu cependant conduire les affaires sans convulsion, jusqu'à l'époque où l'Assemblée Nationale pourroit fonder un ordre durable; que le terme de cette époque s'étoit éloigné, & qu'en même-tems des dépenses extraordinaires & des diminutions inattendues dans le produit des revenus, avoient augmenté l'embarras des finances : tels sont les secours immenses en bled que le roi a été obligé de donner au royaume, les travaux extraordinaires autour de Paris pour donner la subsistance à douze mille ou-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. vriers payés à 20 sols par jour; le prix du fel réduit à moitié dans\_plusieurs généralités par l'audace des contrebandiers qui introduisoient par convois & à force ouverte, du faux sel & du tabac; le refus général de payer les droits d'entrée; pluseurs barrières détruites, les maisons de la ferme pillées, les registres dispersés, les perceptions arrêtées ou suspendues dans une infinité de lieux, le retard du payement des vingtièmes, de la taille, de la capitation, &c.... Après cet exposé de la décresse des finances, il demanda au nom du roi que l'Assemblée sanctionnar un emprunt de trente millions pour satisfaire aux engagemens & aux dépenses inévitables pendant deux mois, intervalle pendant lequel il estimoit que la Constitution seroit faite, ou au moins bien avancée. « Je crois, disoit-il, qu'il ne faut point chercher à décider la confiance par de hauts intérêts; je proposerois que cet emprunt fût simplement à cinq pour cent, remboursable à telle époque qui seroit deman-

346 RÉVOLUTION DE 1789. dée par chaque prêteur à la suivante tenue des Etats-Généraux; que ce remboursement fût placé en première ligne dans les arrangemens que vous prendrez pour l'établissement d'une caisse d'amortissement; que l'emprunt soit en billets au porteur ou en contrats an choix des prêteurs, & que dans le cas où le roi ordonneroic de concert avec l'Assemblée Nationale, la conversion en contrats des effets au porteur actuellement existans, ceux de l'emprunt proposé ne puissent jamais être foumis à cette conversion sans le consentement des prêteurs. Je proposerois enfin que l'on dressat une liste de tous ceux qui auroient rempli cet emprunt patriotique, & que cette liste sût communiquée à votre Assemblée, & conservée, si vous le jugiez à propos, dans vos registres.

Nous ne vous refuserez pas, Mesficurs, à la sanction de cet emprunt. Plusieurs cahiers sans doute ont exigé que la Constitution sût reglée avant le consentement à aucun impôt, à aucun emprunt;

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. mais pouvoit-on prévoir les difficultés qui ont retardé vos travaux? pouvoit-on prévoir la révolution inouie arrivée depuis trois semaines? Vos commettans vous crieroient, s'ils pouvoient se faire entendre: sauvez l'état, sauvez la patrie; c'est de notre repos, c'est de notre bonheur que vous êtes comptables. Et combien ne l'êtes-vous pas aujourd'hui, Messieurs, que le gouvernement ne peut plus rien & que vous seuls avez encore quelques moyens pour résister à l'orage! Pour moi, j'ai rempli ma tâche. Je dépose entre vos mains la connoissance des affaires; & de quelque moven que yous fassiez le choix, mon devoir se borne à respecter vos opinions, & à donner jusqu'au dernier moment, des témoignages de zèle & de dévouement ».

Après un précis touchant des malheurs de la France, le ministre se livrant à ce sentiment de consiance dans la nation, qui l'a toujours animé, termina son discours par ces paroles consolantes:

« Malgré nos maux le royaume est en-



### 348 Révolution de 1789,

» tier; & la réunion des lumières peut » féconder tous les germes de prospérité. » Que personne donc, ni dans cette as-» semblée, ni dans la nation, ne perde » courage. Le roi voit la vérité, le roi » veut le bien; ses sujets ont conservé » pour sa personne un penchant que le-» retour de la tranquillité de son royaume > fortifiera & augmentera. Livrons-nous > donc, Messieurs, à l'heureuse perspec-> tive que nous pouvons découvrir. Un » jour peut-être au milieu des douceurs » d'une sage liberté & d'une confiance. » sans nuages, la nation françoise esfacera » de son souvenir ces tems de calamité &, » en jouissant des biens dont elle sera rede-» vable à vos généreux efforts, elle ne fépa-» rera jamais de sa reconnoissance le nom » du monarque à qui, dans votre amour, » vous venez d'accorder un si beau titre ».

L'Assemblée vivement émue par les considérations pressantes & les tableaux divers qui venoient de lui être présentés, répondit par des applaudissemens aux dis-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. cours des ministres. M. de Clermont-Lodeve voulut faire voter l'emprunt par acclamation en leur présence, & M. de Foucault offrit six cens mille livres de caution individuelle s'il n'obtenoit pas la ratification de ses commettans. Mais M. de Mirabeau craignant que le corps législatif ne s'accoutumât à s'abandonner à une effervescence contagieuse, reclama la délibération & l'absence des ministres. Plusieurs voix prépondérantes s'étant jointes à la sienne, ils sortirent, & l'on reprocha vivement à M. de Clermont-Lodeve d'avoir compromis par une propolition fervile, l'honneur de la nation & la dignité de ses représentans.

Lorsque le calme sut rétabli, le président ayant annoncé que douze membres s'étoient inscrits pour parler en faveur de l'emprunt, & que personne ne demandoit à parler contre, il sembloit à une grande partie des députés qu'il étoit inutile de les entendre, lorsque M. Camus prenant la parole : « C'est une nécessité



### 350 RÉVOLUTION DE 1789,

sans doute, dit-il, de venir au secours de l'état; c'est un beau mouvement de voter un emprunt dans les circonstances actuelles. Mais il ne s'agit pas ici de se livrer à un élan de générofité. La nation nous a établis ses représentans afin que tout soit pesé, que tout soit examiné. Votre comité des finances doit vous donner un compte exact des états qui viennent de vous être remis, & demain vous délibérerez de sang-froid sur l'emprunt. Il est d'ailleurs des articles qui demandent d'être examinés, tels que l'intérêt à cinq pour cent, la forme des billets au porteur, foyer éternel d'agiotage. La déclaration que cet emprunt n'est sujet à aucune retenue, me paroît contraire au grand principe que toutes les propriétés, quelles qu'elles soient, doivent être également imposées. Enfin pouvons-nous oublier que nos commettans ne nous ont permis d'emprunter qu'après la Constitution? Je demande donc le renvoi au comité des finances pour que son pré-avis soit porté demain à l'Assemblée ».

# et Constitution Françoise. 352

· « On nous demande, reprit M de Lally-Tolendal, si nous pouvons accorder un emprunt : je demande au contraire se nous pouvons le refuser. L'Assemblée Nationale a déclaré qu'elle mettoit tous les créanciers de l'état sous la sauve-garde de la foi publique, & qu'il n'étoit aucun pouvoir sur la terre qui pût prononcer le mot infâme de banqueroute. Mais que ferions nous, Messieurs, si nous refusions un emprunt sans lequel il est impossible de remplir les engagemens de la nation? Que peut-on opposer à cette nécessité de venir au secours de la chose publique qui périt? des cahiers. Mais des cahiers muets qui n'ont rien prévu, qui n'ont pu prévoir les circonstances actuelles, qui ont statué cotte clause dans un moment où l'on avoit besoin de garants pour s'assurer de la Constitution, des cahiers que l'on contrediroit en leur obéissant, puisqu'ils n'ont pas ordonné que nous sissions des loix pour un état qui n'existeroit plus. Non, vos commet-

### 352 REVOLUTION DE 1789;

refuser de sauver la patrie. Mais concilions la prudence avec le sentiment; des impulsions subites ne doivent point diriger cette assemblée. Je demande avec un des préopinans que les bureaux examinent cette question sous ces aspects, & que le comité des finances en fasse demain à l'assemblée un rapport qui soit la base de notre délibération ».

M. de Mirabeau vouloit que l'assemblée offrît au gouvernement son crédit individuel, & donnât l'exemple des contributions patriotiques & volontaires. S'il faut quelque chose de plus, disoit-il, adressons-nous à nos commettans, demandons leur autorisation pour subvenir au crédit de mois en mois; sur-tout laissons convoquer les assemblées provinciales, asin, qu'elles pourvoient aux moyens de rétablir les perceptions & de rendre aux provinces la tranquillité ».

L'examen de cette affaire fut renvoyé au comité des finances, & la délibération

tron remise au lendemain après le rapport du comité. Le duc d'Aiguillon qui en sur chargé, s'en acquitta avec beaucoup de précision, reconnut la nécessité de l'emprunt, mais pensa qu'un emprunt national n'avoit pas besoin de moyens subsidiaires, & qu'on ne pouvoit douter du zèle que tous les citoyens apporteroient à le remplir.

Cependant l'assemblée pressée entre la lettre impérieuse des mandats & l'urgence des besoins du royaume, cherchoit à concilier le respect dû à la volonté de ses commettans, avec le devoir que sui imposoit la nécessité de sauver l'état. Il n'étoit personne qui ne vît avec évidence que le secours demandé par le ministre étoit indispensable; il n'étoit personne qui ne sentir qu'un emprunt de cette nature ne pouvoit ni alarmer la nation en donnant des armes aux agens du pouvoir exécutif, ni aggraver beaucoup le sardeau des charges publiques. La somme étoit en elle-même peu considé-

Tome II,

344 RÉVOLUTION DE 1789, nécessaires pour faire cesser tant de désordres, & l'avoir assurée du concours & de la fanction du roi, il annonça que M. Necker alloit mettre sous ses yeux l'étar actuel des sinances.

Ce ministre exposa qu'à son retour dans le ministère il n'avoit trouvé au trésorroyal que quatre cens mille francs en écus ou en billets de la caisse d'escompte; que le deficit entre les revenus & les dépenses ordinaires étoit énorme & le crédit anéanti; qu'il a fallu cependant conduire: les affaires sans convulsion, jusqu'à l'époque où l'Assemblée Nationale pourroit fonder un ordre durable; que le terme de cette époque s'étoit éloigné, & qu'en même-tems des dépenses extraordinaires & des diminutions inattendues dans le produit des revenus, avoient augmenté l'embarras des finances : tels sont les secours immenses en bled que le roi a été obligé de donner au royaume, les travaux extraordinaires autour de Paris pour donner la subsissance à douze mille ou-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. vriers payés à 20 sols par jour; le prix du sel réduit à moitié dans plusieurs généralités par l'audace des contrebandiers qui introduisoient par convois & à force ouverte, du faux sel & du tabac; le refus général de payer les droits d'entrée; plusieurs barrières détruites, les maisons de la ferme pillées, les registres dispersés, les perceptions arrêtées ou suspendues dans une infinité de lieux, le retard du payement des vingtièmes, de la taille, de la capitation, &c.... Après cet exposé de la détresse des finances, il demanda au nom du roi que l'Assemblée sanctionnar un emprunt de trente millions pour satisfaire aux engagemens & aux dépenses inévitables pendant deux mois, intervalle pendant lequel il estimoit que la Constitution seroit faite, ou au moins bien avancée. « Je crois, disoit-il, qu'il ne faut point chercher à décider la confiance par de hauts intérêts; je proposerois que cet emprunt fût simplement à cinq pour cent, rembourfable à telle époque qui seroit deman-

#### 354 Révolution de 1789,

rable, les conditions proposées aux preteurs, peu onéreuses pour le trésor national; enfin il étoit clair que l'administrateur patrioté qui présentoit cette ressource, avoit calculé la position des députés relativement à leurs commettans, les sacrifices qu'on pouvoit attendre du patriotifine des capitalistes, & qu'il avoit combiné cette opération de manière à fournir à l'assemblée les moyens les plus faciles de subvenir aux besoins du moment. & de lui ouvrir le crédit le plus honorable & le plus illimité, par le mouvement rapide qu'il espéroit donner à cet emprunt. D'ailleurs la circonstance ne pouvoir être plus favorable: la commotion générale donnée par les secousses de la révolution existoit encore; les partis n'avoient pas eu le tems de se former; ce déluge de libelles diffamatoires ou incendiaires, tout dégoûtans du venin de l'aristocratie, n'avoit pas infecté la capitale & les provinces, & la confiance dans les représentants, étoit le

fentiment le plus juste comme le plus universel.

Mais la crainte même d'altérer cerre faveur publique, si nécessaire pour confommer le grand œuvre de la révolution, & plusieurs autres motifs non moins importans, influèrent sur la délibération de l'assemblée. Le desir du mieux lui fit excéder la limite du bien, & dans les affaires de finances, comme dans beaucoup d'autres, on ne peut passer la dernière ligne sans tomber dans le précipice. On en sit ce jour-là une malhenreuse épreuve. Le patriotisme le plus pur, le respect le plus louable pour les principes, les sentimens les plus généreux dictèrent toutes les opinions. Les uns vouloient que la fortune de tous les membres fût assignée pour caution de l'emprunt, & toute l'assemblée applaudit avec transport; d'autres demandoient qu'il fûr hypothéqué sur les biens de l'église, & tout le clergé se présenta avec un honorable empressement. Ces deux pro-

### 356 RÉVOLUTION DE 1789;

politions furent cependant écartées par de puissantes considérations; & l'Assemblée Nationale excitée par le juste sentiment de la confiance qui lui étoit due, par l'intérêt évident de chaque citoyen à venir au secours de la chose publique, entraînée par ce noble enthousiasme qui tient au caractère & aux vertus de la nation, par cet enthousiasme qui ne calcule rien lorsqu'il s'agit de sacrifices généreux, décréta l'emprunt sans assigner aucun gage aux prêteurs, sans indiquer le terme du remboursement: & persuadée que la gloire de bien mériter de la patrie étoit un assez haut prix des services qui lui seroient rendus, elle retrancha tous les petits détails imaginés par le ministre pour servir de véhicules au succès de l'emprunt, & n'accorda que quatre & demi pour cent d'intérêt.

Le premier mouvement du public sut d'applaudir à ce décret; mais le succès ne répondit pas aux sentimens qui l'avoient sait rendre. Les capitalistes s'al-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. cours des ministres. M. de Clermont-Lodeve voulut faire voter l'emprunt par acclamation en leur présence, & M. de Foucault offrit six cens mille livres de caution individuelle s'il n'obtenoit pas la ratification de ses commettans. Mais M. de Mirabeau craignant que le corps législatif ne s'accourumât à s'abandonner à une effervescence contagieuse, reclama la délibération & l'absence des ministres. Plusieurs voix prépondérantes s'étant jointes à la sienne, ils sortirent, & l'on reprocha vivement à M. de Clermont-Lodeve d'avoir compromis par une proposition fervile, l'honneur de la nation & la dignité de ses représentans.

Lorsque le calme sut rétabli, le président ayant annoncé que douze membres s'étoient inscrits pour parler en faveur de l'emprunt, & que personne ne demandoit à parler contre, il sembloit à une grande partie des députés qu'il étoit inutile de les entendre, lorsque M. Camus prenant la parole : « C'est une nécessité

#### 358 RÉVOLUTION DE 1789,

finance une défaveur générale qui augmenta la crise des affaires, & auroit sait trembler tous les bons citoyens pour la constitution elle-même, si une constitution sondée sur les bases éternelles des droits des hommes & des nations, & désendue par la noble passion de la liberté, n'avoit pas été inébranlable.

L'Assemblée Nationale fit donc une grande faute en se séparant dans une matière si nouvelle pour la plupart de ses membres, de l'opinion du ministre, sans discuter avec lui les motifs de sa proposition. Elle apprit à ses dépens que l'expérience est toujours en aide à l'esprit naturel & aux calculs du jugement. Mais, , il faut le dire , le principe de son erreur fut sa trop grande confiance dans la générosité & le patriotisme des riches citoyens: il seroit peu glorieux pour la nation de n'avoir pas justifié les sentimens & secondé les vues de ses représentans, si l'on ne connoissoit le principal mobile de ses déterminations en ce genre, & sa malheureuse habitude de se laisser séduire par cette tourbe avide de capitalistes, par ce ramas de spéculateurs à la hausse & à la baisse, restes odieux d'une administration vorace, qui sont en possession de l'état, & qui, établissant sur les sluctuations de l'opinion publique, le plus onéreux des impôts, vont sans cesse senacer dans des piéges dont ils ne leux permettent de se débarrasser qu'après les avoir dépouillées impitoyablement.



#### CHAPITRE XVI.

Projets incendiaires des ennemis de la révolution, — leurs impossures, — leurs vœux pour la guerre civile. — Supposition d'édits du roi. — Débordemens de brigands dans diverses provinces. — Désolution du Maconnois & du Beaujolois. — Inutilité de toutes ces horreurs. — Mesures de l'Assemblée Nationale pour en agrêter le cours.

L'EMBARRAS des finances n'étoit pas le motif le plus pressant des alarmes de l'Assemblée Nationale. Des calamités plus terribles affligeoient tous les jours sa sensibilité. Le sang couloit, le ser & le seu menaçoient les personnes & les propriétés, & les loix anciennes devenues impuissantes, gardoient un silence esfrayant. Les ennemis de la révolution irrités du patriotisme de l'armée, & désespérant de pouvoir écraser les citoyens par la force militaire, avoient formé le projet atroce d'armer le peuple contre le peuple, & de lâcher au milieu des désordres de la guerre civile, des troupes de brigands sur les amis de la liberté, comme peu d'années auparavant on avoit déchaîné des hordes de sauvages contre les américains insurgens.

Tout ce que la discorde peut inventer de manœuvres & d'artifices fut mis en usage pour allumer l'incendie dans toute l'étendue du royaume : des couriers dépêchés par les agens de ces ténébreux complots, parcouroient les villes & les campagnes, répandant avec de fausses nouvelles la consternation & l'effroi. Tantôt c'étoit des bandes de voleurs prêts, disoientils, à fondre sur les bourgs & les cités; tantôt c'étoit les anglois qui croisoient dans la Manche, & qui, profitant de nos divisions, venoient brûler nos ports & envahir nos provinces. Tel étoit l'effet de ces perfides nouvelles, que depuix Dunkerque jusqu'à Bordeaux, tout pré-

### 362 Révolution de 1789;

France attendoit l'ennemi, lorsqu'elle reconnut qu'il n'en existoit point d'autres
que ceux qui par des bruits mensongers
troubloient la tranquillité publique, agitoient les esprits de vaines terreurs, les
excitoient à des violences, & n'armoient
la multitude que dans la cruelle espérance
de la voir s'égorger de ses propres mains.
Mais l'établissement des milices nationales
jusques dans les hameaux sit échouer cette
eruelle conspiration.

Les perturbateurs du repos public irrités par leurs propres défaites, enfantoient tous les jours de nouveaux projets de crimes & de destruction : ils soule-voient les dernières classes du peuple contre la bourgeoisse, ils soudoyoient des mal-faiteurs pour exciter des troubles, & entraîner la populace aux plus criminels excès contre les meilleurs citoyens, pour fatiguer leur constance, & replonger ainsi la nation dans l'esclavage. Tel sur le principe des événemens désastreux que

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. nous avons déjà rapportés; tel sut celsi de cette émeute où le sieur Bordier jour un si grand rôle, & qui mit la ville de Rouen à deux doigts de sa perte. L'instruction du procès qui en fut la suite, avoit fait espérer de grandes lumières sor les principaux agens de ces insurrections journalières qui troubloient le royaumes mais Bordier mourut avec son secret, & la procédure apportée à l'Assemblée Nationale, ne donna aucun indice sur les auteurs des désordres publics. Le patriotisme des troupes de ligne, le courage des guerriers citoyens, qui les avoient fait trembler, n'avoient pu enchaîner leur rage, & ils continuèrent leurs criminelles pratiques. Les soupçons & les désiances leur paroissant propres à remplir leurs intentions, ils abandonnèrent à deux ou trois cens scélérats des uniformes de gardes françoises, pour rendre leur corps odieux par les brigandages de ces misérables travestis. Ils ne rougirent pas d'inventer & de répandre les plus grof-

## 364 RÉVOLUTION DE 1789,

sières impostures contre les citoyens qui leur faisoient ombrage, soit pour les exposer au ressentiment du peuple & les faire périr, soit pour les détacher, s'il étoit possible, de la cause populaire. C'est ainsi qu'ils osèrent dénoncer comme accapareur le vertueux marquis de Montfermeil qui, l'année précédente, avoit emprunté cent mille francs pour venir au secours de ses vassaux, dont la grêle avoit dévasté les moissons: aussi, à la première nouvelle de cette infamie, vit-on trois cens paysans & leurs curés accourir à l'hôtel-de-ville pour rendre hommage à la bienfaisance & au désintéressement de leur généreux seigneur & le venger de ces imputations calomnieuses. Quelquefois à la faveur des formes despotiques de quelques tribunaux, ils essayèrent de frapper quelques victimes & de jetter l'effroi dans le cœur des patriotes : ils trouvèrent un serviteur zélé dans la personne du sieur Tassin, lieutenant de roi de la ville de Toul, qui eut la bassesse de devenir leur complice & l'audace de se rendre coupable d'un des plus scandaleux abus de pouvoir.

Quarante députés du bailliage de Toul. après avoir délibéré paisiblement dans le village de Bicquilley sur des objets importans, avoient remis à l'après-midi la rédaction de leur procès-verbal : ils étoiens à table lorsque le nommé Adam, brigadier de maréchaussée, eut l'insolence d'entrer dans la salle & de leur parler le chapeau sur la tête. Il demanda au nom du roi quel étoit le but de cette assemblée: on lui répondit qu'on lui feroit lecture du procès-verbal aussi-tôt après sa rédaction. Il se retira, & revint bientôt avec mainforte dans l'hôtellerie qu'il avoit eu la précaution de faire entourer par un corps de cavalerie. Il choisit dans l'assemblée quatre personnes, MM. François de Neufchâteau, Quinot, Bigotte & Chenin, les arrête de la part du lieutenant-de-roi de Toul, les fait marcher à pied pendant une lieue, & les amène devant cet offi-

### 368 Revolution de 1789;

Armés de ces édits imposteurs, des légions de brigands se répandent dans les provinces, & avec eux, la flamme de l'incendie. Déjà la Flandre, le Dauphiné, l'Alface, le Lyonnois sont menacés des plus grands défastres. Heureusement pour ces belles contrées, le zèle & l'activité des gardes nationales & des troupes réglées opposèrent une digue puissante au débordement de ces monstres sanguinaires. Le parlement de Douai montrant plus de fermeté que les autres, seconda dans l'étendue de son ressort, les efforts des désenseurs de la patrie, & punit de mort douze chefs de ces bandes séditieuses. La commission intermédiaire du Dauphiné donna le même exemple de fermeté: après avoir dispersé les brigands à l'aide de cent vingt. volontaires que le comité des électeurs de Lyon fit voler au secours des lieux les plus exposés, après avoir pris pour la sûreté publique, les précautions les plus sages, elle fit marcher le grand prévôt accompagné de ses assesseurs, procureur du

du roi, greffier, huissier, &c. escortés de cinquante hommes de milice bourgeoise, de cinquante soldats suisses de la garnison de Grenoble, & de douze cavaliers de la maréchaussée. Ce tribunal ambulant parcourut la province, informant & jugeant sur son passage les prévenus de délits publics, & faisant exécuter sur le champ ses sentences.

Ce fut dans le Mâconnois & dans une partie du Beaujolois que la désolation des campagnes offrit le tableau le plus affreux. Soixante-douze châteaux furent la proie des flammes ou de la rapacité de six mille scélérats. Seigneurs, propriétaires, fermiers, curés, jusqu'aux églises, tout porta les marques de leur fureur sacrilège. Les cultivateurs menacés de l'incendie, tremblants de voir leurs maisons réduites en cendres, n'osèrent pas y rensermer leurs moissons qui demeurèrent plusieurs jours éparses dans les champs. Cette troupe de forcenés enhardis par l'impunité, grossiffoit tous les jours. Ils se portoient dans

Tome II. A a



#### 370 RÉVOLUTION DE 1789,

tous les villages, sonnoient les cloches pour attrouper les habitans, les forçoient, le pistolet sur la gorge, de s'afsocier à leurs brigandages, & la plupart de ces malheureux étoient contraints d'abandonner leurs semmes, leurs ensans & leurs récoltes pour marcher avec eux.

Cette armée de bandits jettoit la consternation dans tout le pays d'alentour, lorsque les plus braves habitans des villes & des campagnes réunirent leurs efforts & s'avancèrent contre ces ennemis communs du genre humain, qui ne respiroient que meurtres & que pillages. Le 29 juillet, deux partis de ces hordes féroces furent complètement battus, l'un près du château de Cormatin, où vingt de ces assassins restèrent sur le champ de bataille & soixante furent faits prisonniers; l'autre dans la ville de Cluny, qu'ils avoient résolu de mettre en cendres : cent y perdirent la vie, & cent soixante-dix furent conduits dans les prisons. Dans ce grand nombre de malfaiteurs, il ne s'en trouva aucun de la ville de Cluny ni de la terre de Cormatin, dont la population est considérable, & dont l'étendue comprend quinze à seize clochers. On poursuivit sans relâche les restes de ces cohortes meurtrières, & l'on vint à bout de les saire disparoître entièrement.

Assurément cette guerre étoit bien légitime; car ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir de citoyen de préserver la société des attentats des infracteurs des loix. Mais ce devoir même a ses limites au-delà desquelles on ne peut aller sans crime; & l'on ne peut nier que le comité permanent de Mâcon ne les ait franchies, lorsque s'érigeant en tribunal. il condamna au supplice vingt de ces malheureux. Il seroit bien plus criminel encore si, comme il en fut accusé dans le tems, il traita en ennemis les paysans qui. se croyant affranchis de la dîme, tenterent de se soustraire à cet impôt onéreux. & s'il les força par des actes de violence. à chercher parmi les brigands, un asyle

Aa ij

#### 372 RÉVOLUTION DE 1789,

contre la tyrannie de leurs concitoyens. Nous ne prononcerons point sur cette question de fait. L'Assemblée Nationale renvoya cette affaire au pouvoir exécutif. & chargea son président d'écrire à Mâcon pour arrêter l'exercice de cette jurisdiction illégale. Quelques patriotes auroient desiré qu'elle eût montré plus de vigueur en cette occasion & rappelé plus fortement aux principes ceux qui osoient s'en écarter d'une manière aussi étrange. Mais par une suite des malheurs inséparables des grandes révolutions, on est souvent obligé de fermer les yeux sur les infractions les plus graves, & de composer, pour ainsi dire, avec les principes pour assurer le premier de tous, le falut du peuple.

Telle fut la marche de l'aristocratie. Armer le trône contre la nation, les soldats contre les citoyens, les communes contre la noblesse; écraser la France sous le poids des calamités; diviser, alarmer, opprimer pour nous précipiter dans le désespoir & dans les sers; voilà

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 373 la base de cette horrible conspiration dont tout nous démontre l'existence, & dont les auteurs seront sans doute un jour dévoués à l'exécration de la postérité. Mais gardons-nous de croire que cette foule de mauvais citoyens qui paroissent servir sous les drapeaux des conjurés ayent été initiés dans ces mystères d'iniquité : les chess invisibles qui les dirigent connoissent trop bien l'esprit de leur parti, ils sont trop pénétrans pour ne pas se borner à préparer les événemens, à déterminer par des impulsions données à propos les mouvemens de cette machine compliquée, qui n'a aucun centre d'action, & dont les parties n'ont qu'un lien commun, la vanité révoltée & l'avidité trompée. Gardons-nous de croire que tous les gentilshommes soient nos adversaires, & tous les citoyens de l'ordre commun nos amis. La noblesse a ses patriotes, le tiers-état ses aristocrates. « Nos provinces, dit un correspondant de M. Brissor de Varville, retentissent bien 374 Révolution de 1789,

autrement que la capitale de leurs clameurs, non qu'il y ait plus de nobles, mais l'inégalité des conditions y est plus marquée, plus doucement ressentie, plus fanatiquement défendue. On a remarquéque le plus cruel bourreau des noirs étoit un inspecteur noir. Les aristocrates, les despotes les plus intraitables, sont précisément les hommes échappés d'hier de la classe du peuple. Vous ne voyez par-tout que petits conseillers, petits prestolets, petits financiers, qui, fils de boulangers, de cabaretiers, &c. font furieux aujourd'hui de se voir rapprocher de leurs parens, & crient anathême à la révolution. La religion est perdue, l'état est dissous, on est dans l'anarchie, il n'y a plus de subordination. Ce sont-là leurs expressions favorites, & c'est avec ces expressions incendiaires qu'ils cherchent à faire repentir le peuple d'une révolution qui met tout le monde de niveau. Dans les petites villes, l'amour-propre plus exalté, & la comparaison d'objets

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 375 plus rapprochés, mettent plus de distance entre les diverses professions, qu'il n'y en eut jamais à Paris entre un bourgeois & un gentilhomme titré; les officiers d'une petite sénéchaussée, les chanoines d'une collégiale, ignorée partout ailleurs que là où elle existe, s'élèvent au-dessus des autres particuliers, bien plus que vos conseillers au parlement, ou vos gros abbés sur un marchand de la rue S. Denis. Cette morgue ridicule se gradue suivant les états; elle nourrit tous les préjugés du despotisme, toute la sottise de l'ignorance, tout l'exclusif de la vanité, & l'on entend parler un homme de rien décrassé d'hier par une charge, comme feroient nos princes & nos roués de cour, de cette foule qu'ils appellent pov pulace ».

Cette disposition des esprits étoit le fondement des espérances des aristocrates, l'objet des spéculations de leurs chess & la clef de plusieurs incidens inexplicables dans tout autre système. Ce ne furent cer-

A a iv

#### 376 RÉVOLUTION DE 1789,

tainement: pas les seigneurs qui firent mettre le feu à leurs châteaux; ce ne furent pas non plus les patriotes, puisque les leurs ne furent pas respectés, & que leurs vœux comme leurs intérêts, après la conquête que la nation venoit de faire de son roi, ne pouvoient tendre qu'à construire en paix l'édifice de la Constitution. Les artisans des malheurs publics furent donc eux-mêmes les victimes de leurs propres trames : ils voulurent exciter les campagnes contre la bourgeoisie, & les paysans sentant que le fléau qui frappoit leurs champs de stérilité, reposoit dans les chartriers des seigneurs, crurent s'en délivrer en les abandonnant aux flammes, & quelquefois même se vengèrent sur l'habitation & fur la personne de leurs tyrans des vexations qui leur avoient laissé tant de douloureux souvenirs. Dans plusieurs lieux, cette foule de suppôts de l'autorité, d'agens subalternes de tous les genres de despotisme, insectes dévorans qui s'a-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. breuvoient des pleurs des malheureux, frémissant de se voir arracher leur pâture, égarèrent la vengeance du peuple & le portèrent aux plus cruelles extrémités, espérant aigrir les deux partis, & réunir par la terreur cette foule de mécontens épars sur toute la surface du royaume. Mais cette providence qui veille sur les empires, soutint les efforts & la constance des amis du bien, & ils vinrent à bout au milieu des désordres que les méchans travailloient sans cesse à faire renaître. à contenir par la force du sentiment, à · diriger par l'habitude de l'ordre, & à rallier par des procédés généreux une multitude immense sans loix & sans magistrats.

L'Assemblée Nationale sentoit la nécessité d'établir une force publique pour arrêter les intrigues des ennemis de la paix. Elle étoit bien sûre du patriotisme des soldats; mais elle répugnoit à faire usage dans l'intérieur de l'état d'une puissance essentiellement dessinée à repousser

## 368 REVOLUTION DE 1789;

Armés de ces édits imposteurs, des légions de brigands se répandent dans les provinces, & avec eux, la flamme de l'incendie. Déjà la Flandre, le Dauphiné, l'Alface, le Lyonnois sont menacés des plus grands désastres. Heureusement pour ces belles contrées, le zèle & l'activité des gardes nationales & des troupes réglées opposèrent une digue puissante au débordement de ces monstres sanguinaires. Le parlement de Douai montrant plus de fermeré que les autres, seconda dans l'étendue de son ressort, les efforts des désenseurs de la patrie, & punit de mort douze chess de ces bandes séditieuses. La commission intermédiaire du Dauphiné donna le même exemple de fermeté: après avoir dispersé les brigands à l'aide de cent vingt. volontaires que le comité des électeurs de Lyon fit voler au secours des lieux les plus exposés, après avoir pris pour la sûreté publique, les précautions les plus sages, elle sit marcher le grand prévôt accompagné de ses assesseurs, procureur

quent également les biens & les perfonnes, & qui troublant l'ordre universel de la société, méritent les peines les plus sévères; que ces hommes ont porté l'audace jusqu'à répandre de faux ordres & même de faux édits du roi qui ont armé une portion de la nation contre l'autre, dans lé moment même où l'Asfemblée Nationale portoit les décrets les plus savorables à l'intérêt du peuple;

» Considérant que dans l'effervescence générale, les propriétés les plus facrées, & les moissons mêmes, seul espoir du peuple dans ces tems de disette, n'ont pas été respectées; considérant ensin qué l'union de toutes les forces, l'influence de tous les pouvoirs, l'action de tous les moyens, & le zèle de tous les bons citoyens doivent concourir à réprimer de pareils désordres;

» Arrête & décrète, que toutes les municipalités du royaume, tant dans les villes, que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquillité publi-

## 382 REVOLUTION DE 1789,

plus auguste; que les foldats jureront en présence du régiment entier sous les armes, de ne jamais abandonner leurs drapeaux, d'être fidèles à la nation, au roi & à la loi, & de se conformer aux règles de la discipline militaire; que les officiers jureront à la tête de leurs troupes en présence des officiers municipaux, de rester sidèles à la nation, au roi & à la loi, & de ne jamais employer ceux qui feront sous leurs ordres contre les citoyens, si ce n'est sur la requisition des officiers civils ou municipaux, laquelle requisition sera toujours lue aux troupes assemblées; que les curés des villes & des campagnes feront lecture du présent arrêté à leurs paroissiens réunis dans l'église, & qu'ils employeront avec tout le zèle dont ils ont constamment donné des preuves, l'influence de leur ministère pour rétablir la paix & la tranquillité publique, & pour ramener tous les citoyens à l'ordre & à l'obéissance qu'ils doivent aux autorités légitimes. Sa ma-

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 381 pareils attentats; que tous attroupemens séditieux, soit dans les villes, soit dans les campagnes, même sous prétexte de chasse, seront incontinent dissipés par les milices nationales, les maréchaussées & les troupes, sur la simple requisition des municipalités; que dans les villes, & municipalités des campagnes, ainsi que dans chaque diffrict des grandes villes, il sera dressé un rôle des hommes sans aveu. sans métier ni profession, & sans domicile constant, lesquels seront désarmés; & que les milices nationales, les maréchaussées & les troupes veilleront particulièrement sur leur conduite; que toutes ces milices nationales prêteront serment entre les mains de leur commandant, de bien & fidèlement servir pour le maintien de la paix, pour la défense des citoyens & contre les perturbateurs du repos public; & que toutes les troupes, savoir les officiers de tout grade & soldats, prêteront serment à la nation & au roi, chef de la nation, avec la solemnité la

# 384 RÉVOLUTION DE 1789,

quoique certains de toute ma confiance, verront avec plaisir, ainsi que moi, qu'il n'y ait aucune incertitude sur le moment où le concours de la force militaire est nécessaire au maintien de l'ordre public.

» Le plus grand service que je puisse attendre en cet instant de mon armée, c'est de se réunir avec zèle à tous les bons citoyens, pour repousser les brigands qui, non contens de jetter le désordre dans mon royaume, essayent de pervertir l'esprit de mes bons & sidèles sujets, pour venir à bout de les associer à leurs violences ou à leurs persides desseins.

a L'honneur doit faire sans doute une partie essentielle de la récompense des guerriers, & tel est le sentiment que mes troupes ont toujours montré; mais je n'ai pas moins desiré d'améliorer le sort des soldats. J'ai commencé à le faire dès l'année dernière, malgré la situation de mes sinances, & j'espère que le rétablissement de l'ordre me sournira dans peu de

He tems le moyen de remplir entièrement mes vœux. Je vois avec une véritable satisfaction que tous les députés à l'Assemblée Nationale partagent ce sentiment.

» J'ai donné ordre au ministre de la guerre de s'occuper de toures les parties de la discipline militaire, qui peuvent exiger des changemens raisonnables, & de concilier autant qu'il est possible le vœu des troupes avec le bien du service.

officiers & aux soldats de mon armée, que j'attache un grand prix à leur affection: je ne crains point de la leur demander au nom des sentimens que j'ai toujours eu pour eux, & au nom s'il le faut, de mes ancêtres, que les vôtres depuis tant de siècles, & au milieu de tous les dangers, n'ont jamais cessé d'environner. Comptez donc sur ma biens veillance comme je compterai sur votre sidélité ». Signé, Louis.



# CHAPITRE XVII.

Rédaction des arrêtés de la nuit du 4 août. —
Persévérance de la noblesse dans ses généreux sacrifices. — Discussion sur la dîme. — Particularités à ce sujet. —
Promulgation de la grande chartre qui abolit en France tous les genres de servitude. — Premier hommage rendu à l'Eternel par des hommes libres dans la Chapelle de Versailles.

L'ASSEMBLÉE Nationale desirant joindre à la force qui réprime, le soulagement qui adoucit & console, ordonna que son dernier décret dont les dispositions étoient si favorables à la cause de la liberté, seroit promulgué conjointement avec les articles arrêtés dans la nuit du 4 août. Le patriotisme de la noblesse ne se démentit point dans les discussions qui en précédèrent la rédaction : elle consirma généreusement la suppression du régime

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 387 féodal, des justices des seigneurs, & la renonciation à ses privileges exclusifs. Aucune province ne réclama contre les nobles sacrifices saits par ses commettans: à peine quelques voix osèrent-elles s'élever en faveur de ces tributs que l'astuce italienne mit jadis sur la crédulité des peuples, & de tous ces prétendus droits institués uniquement pour échanger l'or de la France contre le plomb de Rome. Les parlementaires eux-mêmes. membres de l'Assemblée Nationale disputèrent de patriotisme avec leurs côdéputés, & offrirent comme à l'envi à. la nation la propriété de leurs charges & la gratuité de leurs travaux. Mais la question des dîmes, l'une des plus importantes, des plus fécondes en conséquences & sans contredit des plus délicates qui eût été décidée dans cette nuit célèbre, excita de longs & violens débats.

L'article proposé par le comité étoit rédigé en ces termes: Les dîmes en nature ecchésiastiques, laïques & inséodées pourront

## 388 RÉVOLUTION DE 1789;

Etre converties en redevances pécuniaires; E rachetables à la volonté des redevables, felon la proportion qui sera réglée, soit de gré à gré, soit par la loi, sauf le remploi à faire par les décimateurs.

difficultés. D'abord elle confondoit contre tous les principes les dîmes inféodées qui sont de véritables propriétés, avec les dîmes ecclésiastiques qui n'étoient dans l'origine que des rétributions volontaires, que le clergé abusant de l'ignorance & de la superstition de nos pères, parvint en faisant intervenir Dieu & le diable (a) à transfor-

<sup>(</sup>a) Les prêtres fabriquèrent une lettre de J. C. aux fideles, dans laquelle il menaçoit les payens, les forciers & ceux qui ne payoient pas la dîme, de frapper leurs champs de stérilité, & d'envoyer dans leurs maisons des serpens aîlés qui dévoreront le sein de leurs femmes.

C'est le diable, disoient les évêques au synode de Francsort, qui a causé la famine, qui a dévoré les grains dans les épis; c'est ainsi qu'il punit les chrétiens endurcis qui refusant

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 389 mer en impôt, & à étendre sur-tout le sol de la France. D'ailleurs elle ne remplissoit pas le vœu de l'assemblée qui étoit le complément de la franchise des terres; le soulagement des cultivateurs, & l'avantage des pasteurs eux-mêmes. Les terres n'étoient point affranchies, puifqu'à une contribution en nature, on substituoit une redevance en argent; le cultivateur n'étoit pas soulagé, puisque d'un subside on faisoit une dette; l'intérêt des pasteurs étoit compromis, parce que l'assemblée ne pouvant contraindre l'universalité des contribuables à se rédîmer à la fois, des rachats partiels qui ne seroient réglés ni dans leur quotité, ni dans leur époque, laisseroient dans l'assignat des honoraires des ministres du culte un mêlange qui les rendroit incertains ou difficiles à recueillir. On considéroit de plus que cette contribution essentielle-

de payer la dime : il l'a déclaré lui-même avec des hurlemens affreux au milicu des campagnes.

#### 390 RÉVOLUTION DE 1789,

ment vicieuse affectoit non la terre ellemême, mais le cultivateur; & que n'étant pas supportée par le propriétaire lorsqu'il laisse ses terres sans les cultiver, (a) elle pouvoit être justement définie, une prime contre l'agriculture, une amende sur l'industrie.

Une foule d'orateurs, & sur-tout MM. Chasset & de Mirabeau, développèrent ces motifs & plusieurs autres avec beaucoup de force & d'éloquence: le clergé de son côté ne manqua pas d'illustres désenseurs, & l'abbé Sieyes entr'autres plaida sa cause avec une logique très-

<sup>(</sup>a) On connoît la réponse d'un laboureur normand à son curé. Celui-ci voyant qu'il n'ensemençoit son champ que de pois & autres légumes
non sujets à la dîme, lui disoit: Maître Pierre,
si vous vouliez épierrer ce champ, y mettre du
fumier & y donner deux labours, vous pourriez
y semer du froment. — Vous avez raison, monsieur le curé, lui répondit le rusé paysan, & sa
vous voulez faire à mon champ tout ce que vous
dites-là, je ne vous en demanderai que la dîme.

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 301 pressante. Il dit que la dîme n'étant point un impôt établi par la nation, mais une redevance mise sur les biens par leurs premiers propriétaires, la nation ne pouvoit avoir le droit de la supprimer au, profit des propriétaires actuels qui ont. acheté leurs terres avec la condition expresse ou tacité d'acquitter cette charge. La dîme étoit donc entre les mains du clergé une propriété légitime; mais étant nuisible à la chose publique, il falloit l'éteindre comme l'on éteint ces sortes de propriétés, c'est-à dire, au moyen d'une indemnité convenue de gré à gré entre les communautés & les décimateurs, ou reglée au taux le plus modique par l'Assemblée Nationale : enfin les sommes provenantes de ce rachat pouvoient être placées de manière à ne pas manquer l'objet primitif des dîmes, & cependant fournir à l'état des ressources précieuses dans la circonftance. — On répondit que la dîme ne pouvant ni s'aliéner, ni s'arrérager, n'étant pas due sur les fonds,

mais seulement sur les fruits, variant & s'anéatissant avec eux, & n'étant point le prix d'une concession de terre, ne pouvoit être considérée ni comme un droit soncier, ni comme un droit de propriété, mais comme le subside avec lequel la nation salarie ses officiers de morale & d'instruction, & que puisque, de l'aveu du clergé, les dîmes pouvoient être rachetées par chacune des communautés en particulier, à plus forte raison pouvoient-elles s'être par la réunion de toutes les communautés, c'est-à-dire, par la nation.

Cependant le clergé se plaignoit amèrement de ce qu'on vouloit le dépouiller: Quand vous nous avez invité au nom du Dieu de paix, s'écrioit un curé, à venir nous joindre à vous, c'étoit done pour nous égorger. Le tumulte succéda aux plaintes & il fallut lever la séance sans consommer la délibération.

Le lendemain quelques députés concluoient déjà à ce que l'on regardat comme

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. non avenu cet article de rachat qui, présenté par le clergé lui-même comme un bienfait du patriotisme, causoit aujourd'hui tant de discussions, lorsque M. Ricare de Séault lut à l'affemblée un acte souscrit par quinze ou vingt curés qui remettoient volontairement entre les mains de la nation les dîmes dont ils jouissoient, & se reposoient sur elle du soin de pourvoir d'une manière honnête à leur subsistance. Cet acte de patriotisme excita les plus viss applaudissemens. Messieurs, dit alors le porteur de la déclaration, je vais mettre sur le bureau l'acte généreux dont je me fais gloire dêtre le depositaire; tous ceux qui voudront le signer en seront les maîtres. Aussi-tôt les curés s'élancèrent en foule vers le bureau, au milieu des acclamations des spectateurs. Les prélats qui, modestes ce jour-là, avoient pour la première fois cédé le pas aux curés, entraînés par l'impulsiongénérale, se mirent enfin en marche pour signer l'acte fatal. a Messieurs, dit l'arche400 RÉVOLUTION DE 1789; fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

IX. Les privileges pécuniaires, perfonnels & réels en matière de subside sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens, & sur tous les biens, de la même manière & de la même forme, & il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année courante.

X. Une Constitution nationale & la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privileges dont quelques-unes jouissoient, & dont le sa-crifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privileges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes & communautés d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, & demeureront consondus dans le droit commun de tous les françois.

véritable motif de cette appréhension n'échappa ni à l'Assemblée, ni aux curés. Mais ceux-ci satisfaits d'avoir donné à Leurs Grandeurs cet exemple de patriotisme, s'empressèrent de déchirer cette liste qui blessoit leur délicatesse. L'Assemblée délibérant aussi-tôt sur l'acceptation du clergé, la dîme sut abolie. On s'engagea à subvenir d'une manière convenable à son objet, & l'on ordonna que jusqu'alors la contribution seroit perçue en la manière accoutumée. Ce jour même cette grande chartre nationale sut désinitivement arrêtée en ces termes:

ART. I. L'Assemblée Nationale détruit entièrement le régime séodal. Elle décrète que dans les droits & devoirs tant séodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle & à la servitude personnelle, & ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité. Tous les autres sont déclarés rachetables, & le prix & le mode du rachat seront sixés par l'Assemblée Nationale. Ceux desdits droits

## 394 Révolution de 1789,

» vêque de Paris, au nom de mes con-> frères, au nom de mes coopérateurs & > de tous les membres du clergé qui ap-» partiennent à cette auguste Assemblée, > en mon nom personnel, Messieurs, nous remettons toutes les dîmes ecclésiasti-> ques entre les mains d'une nation juste >& généreuse. Que l'Evangile soit an-> noncé, que le culte divin-soit célébré > avec décence & dignité, que les églises » soient pourvues de passeurs vertueux & > zélés, que les pauvres du peuple soient » secourus: voilà la destination de nos » dîmes, voilà la fin de notre ministère > & de nos vœux. Nous nous confions » dans l'Assemblée Nationale, & nous ne » doutons pas qu'elle ne nous procure les > moyens de remplir dignement des ob-» jets aussi respectables & aussi sacrés. » — » C'est le vœu de tout le clergé, ajouta M. » le cardinal de la Rochefoucault, il met \* toute fa confiance dans la nation ».

Quelques évêques ayant paru craindre le danger des signatures particulières, le der au roi le rappel des galériens & des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, & l'abolition des procédures existantes à cet égard.

IV. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité, & néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs sonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée Nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

V. Les dîmes de toute nature & les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues ou perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers ou réguliers, par les bénésiciers, les sabriques & tous gens de main-morte, même par l'ordre de Malthe & autres ordres religieux & militaires, même celles qui auroient été abandonnées à des laïques en remplacement & pour option de portions congrues, sont abolies; sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière

396 RÉVOLUTION DE 1789, qui ne sont point supprimés par ce décret; continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement.

II. Le droit exclusif des fuies & colombiers est aboli : les pigeons seront ensermés aux époques sixées par les communautés; durant ce tems, ils seront regardés comme gibier, & chacun aura le droit de les tuer sur son terrein.

III. Le droit exclusif de la chasse & des garennes ouvertes est pareillement abeli, & tout propriétaire a le droit de détruire & faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux loix de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. Toute capitainerie, même royale, & toute réserve de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolis, & il sera pourvu par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés & à la liberté, aux plaisirs personnels du roi. M. le président sera chargé de deman-

der au roi le rappel des galériens & des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, & l'abolition des procédures existantes à cet égard.

IV. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité, & néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs sonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée Nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

V. Les dîmes de toute nature & les redevances qui en tiennent lieu, sous quels que dénomination qu'elles soient connues ou perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers ou réguliers, par les bénésiciers, les fabriques & tous gens de main-morte, même par l'ordre de Malthe & autres ordres religieux & militaires, même celles qui auroient été abandonnées à des laïques en remplacement & pour option de portions congrues, sont abolies; sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière



# 398 RÉVOLUTION DE 1789,

à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations & reconstructions des églises & presbytères, & à tous les établissemens, séminaires, écoles, hôpitaux, communautés & autres à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées. Et cependant jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu & que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement (a), l'Assemblée Nationale ordonne que lesdites dîmes continueront d'être perçues suivant les loix, en la manière accoutumée. Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu'elles soient. elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée; & jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'Assemblée Nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.

<sup>(</sup>a) L'Assemblée décréta le 13 août, qu'elle n'avoit pas entendu par le mot, remplacement, un fournissement égal & équivalent; mais seu-lement un traitement honnéte & convenable.

## et Constitution Françoise. 399

VI. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'els soient, quelque soit leur origine, à quelque personne qu'elles soient dues, gens de main-morte, domaines, apanagistes, ordre de Malthe, seront rachetables; les champarts de toute espèce & sous toutes dénominations le seront pareillement au taux qui sera sixé par l'Assemblée.

VII. La vénalité des offices de judicature & de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement; & néanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions & d'en percevoir les émolumens, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement.

VIII. Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, & cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues & à la pension des vicaires; & il sera

400 RÉVOLUTION DE 1789; fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

IX. Les privileges pécuniaires, perfonnels & réels en matière de subside sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens, & sur tous les biens, de la même manière & de la même forme, & il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année courante.

X. Une Constitution nationale & la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privileges dont quelques-unes jouissoient, & dont le sa-crifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privileges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes & communautés d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, & demeureront consondus dans le droit commun de tous les françois.

ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 401

XI. Tous les citoyens sans distinction de naissance pourront être admis à tous les emplois & dignités ecclésiastiques, civils & militaires, & nulle profession utile n'emportera dérogeance.

XII. A l'avenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'A-vignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelqu'autre cause que ce soit; mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénésices & dispenses, lesquelles seront accordées gratuirement, nonobstant toutes réserves, expectatives & partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

XIII. Les déports, droits de cottemorte, dépouilles, vacat, droits censaux, denier de S. Pierre & autres du même genre, établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs, & tous autres sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf

Tome II.

#### 402 RÉVOLUTION DE 1789,

à pourvoir ainsi qu'il appartiendra à la dotation des archidiaconés & archiprêtrés qui ne seroient pas suffisamment dotés.

XIV. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excédera trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension & un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà, excède la somme de trois mille livres.

XV. Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée Nationale de l'état des pensions, graces & traitemens, elle s'occupera de concert avec le roi, de la suppression de celles qui n'auroient pas été méritées, & de la réduction de celles qui seroient excessives, saus à déterminer pour l'avenir une somme dont le roi pourra disposer pour cet objet.

XVI. L'Assemblée Nationale décrete qu'en mémoire des grandes & importantes

délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, & qu'il sera chanté en actions de graces un Te Deum dans toutes les paroisses & églises du royaume.

XVII. L'Assemblée Nationale proclame solemnellement Louis XVI, restaurateur de la liberté françoise.

XVIII. L'Assemblée Nationale se rendra en corps auprès du roi, pour présenter à sa majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnoissance, & la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, & d'y assister elle-même.

XIX. L'Assemblée Nationale s'occupera immédiatement après la Constitution, de la rédaction des loix nécessaires pour le développement des principes qu'elle a sixés par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces avec le décret du 10 de ce mois, pour y être imprimé,

Cc ij

publié même au prône des paroisses, & affiché par tout où besoin sera.

Tels sont les décrets que l'Assemblée Nationale en corps porta au roi le 13 août, avec la plus grande solemnité. comme le premier hommage de ses travaux pour le bonheur de la France. Elle avoit nommé la veille quatre comités, l'un pour préparer le travail sur le remplacement de la dîme, les dettes & les affaires du clergé; un autre pour s'occuper de la liquidation des offices de judicature; un troissème pour régler le rachat des droits féodaux; le quatrième enfin pour examiner les divers projets de déclaration des droits de l'homme & les réduire en un seul. A peine étoit-elle arrivée à la galerie du château, que le monarque vint recevoir les représentans de la nation réunis autour de lui sans aucune distinction de rang ou de naissance, comme des enfans autour du meilleur des pères. M. Chapelier, président de l'assemblée, prononça le discours suivant:

## ET CONSTITUTION FRANÇOISE. 405

#### «SIRE,

L'Assemblée Nationale apporte à votre majesté une offrande vraiment digne de votre cœur: c'est un monument élevé par le patriotisme & la générosité de tous les citoyens. Les privileges, les droits particuliers, les distinctions nuisibles au. bien public ont disparu. Provinces, villes, ecclésiastiques, nobles, citoyens des communes, tous ont fait éclater comme à l'envi le dévouement le plus mémorable; tous ont abandonné leurs antiques usages avec plus de joie que la vanité n'avoit iamais mis d'ardeur à les reclamer. Vous ne voyez devant vous, Sire, que des françois soumis aux mêmes loix, gouvernés par les mêmes principes, pénétrés des mêmes sentimens, & prêts à donner leur vie pour les intérêts de la nation & de son roi. Comment cet esprit si noble & si pur n'auroit-il pas été ranimé encore par l'expression de votre consiance, par la touchante promesse de cette constante

RÉVOLUTION DE 1789, & amicale harmonie dont jusqu'à présent peu de rois avoient assuré leurs sujets & dont votre majesté a senti que les françois étoient dignes. Votre choix, Sire, offre à la nation des ministres qu'elle vous eût présentés elle-même. C'est parmi les dépositaires des intérêts publics que vous choisissez les dépositaires de votre autorité. Vous voulez que l'Assemblée Nationale se réunisse à votre majesté pour le rétablissement de l'ordre public & de la tranquillité générale. Vous sacrifiez au bonheur du peuple vos plaisirs personnels. 'Agréez donc, Sire, notre respectueuse reconnoissance & l'hommage de notre amour, & portez dans tous les âges le seul titre qui puisse ajouter de l'éclat à la majesté royale, le titre que nos acclamations unanimes vous ont déféré, le titre de restaurateur de la liberté françoise...

Le roi répondit :

« J'accepte avec reconnoissance le titre que vous me donnez; il répond aux motifs qui m'ont guidé, lorsque j'ai rafsemblé autour de moi les représentans de ma nation. Mon vœu maintenant est d'assurer avec vous la liberté publique par le retour si nécessaire de l'ordre & de la tranquillité. Vos lumières & vos intentions m'inspirent une grande consiance dans le résultat de vos délibérations. Allons prier le ciel de nous accorder son assistance, & rendons-lui des actions de graces des sentimens généreux qui règnent dans votre assemblée ».

Le monarque s'étant rendu au temple avec les représentans de la nation, marchant sans distinction d'ordres, assista à cette auguste cérémonie, ayant à sa droite le président de l'Assemblée Nationale, assis sur un tabouret. Il sur reconduit à son appartement par le même cortège, au milieu des acclamations du peuple qui bénissoit avec transport le monarque citoyen & les généreux pères de la patrie dont les efforts réunis venoient de briser les sers, & détruire toutes les servitudes qui depuis tant de siècles déshonoroient l'empire françois.

Fin du second Volume.

# TABLE

#### DES CHAPITRES

Contenus dans le second Volume.

MAPITRE I. Préparatifs du marquis de Launay pour la défense de la Bastille. — Sa persidie. - Siège complet de cette forteresse, avec des particularités peu connues. - Acharnement du peuple contre le gouverneur & sa troupe. — Méprise fatale de la vengeance populaire. - Générosité des Gardes-Françoises. — Traits divers de magnanimité, pag. 1 CHAP. II. Nouvelles manœuvres des partisans du despotisme. — Trahison de M. de Flesselles reconnue. — Sa mort. — Nuit du 14 au 15 juillet. — Comment on reçoit à Versailles la nouvelle de la prise de la Bastille. - Rage impuissante des conjurés. — Instance de l'Asfemblée Nationale sur le renvoi des troupes. -Dévouement patriotique de M. le duc de Liancourt. — Le roi au milieu des Représentans de la Nation, CHAP. III. M. Bailly, maire de Paris. — M. de la Fayette, colonel général. — Paroles

## Table des Chapitres. 40

de paix apportées dans la capitale par 84 députés. — Leur réception. — Leur séance à l'hôtel-de-ville. — Nouvelles inquiétudes des Parisiens. — Rappel de M. Necker, 81

- CHAP. IV. Préparatifs des Parisiens pour recevoir le roi. Consternation du château de Versailles. Entrée de sa majesté dans Paris. Dispositions du peuple. Séance du monarque à l'hôtel-de-ville. Il accepte la cocarde patriotique. Enchantement de tous les citoyens. Départ du roi. Son retour à Versailles,
- CHAP. V. Dispersion générale des ennemis de la patrie. Nouvelles iniquités de M. de Calonne. Stratagême de M. Foulon. Atrocité de ses principes. Comment il est arrêté, conduit à l'hôtel-de-ville & suspendu au fatal réverbère. M. Berthier. Motifs de l'exécration universelle contre cet inversendant. Appareil de son entrée dans la capitale. Son massacre. Particularités effrayante de la fureur populaire, 116
- CHAP. VI. Mouvement & agitation générale de toutes les provinces. Insurrection de Rennes de Saint-Malo de Bordeaux. Événement désastrueux du château de Quincey. Hommages des villes des cours souveraines eux représentans de la nation, 343

CHAP. VII. Disette spontanée des grains. —
Funestes effets de ce stéau. — Terreurs &
fausses alarmes répandues dans le royaume. —
Meurtres & brigandages excités à Saint-Germain & à Poissy par les ennemis de la révolution. — Situation politique de la France dans ces jours de calamités. — Proclamation de l'Assemblée Nationale pour le rétablissement de l'ordre & de la tranquillité publique,

CHAP. VIII. Adivité des villes, des comités & des troupes nationales pour repousser la famine. — Crises de certains personnages. — Particularités de l'évasion du maréchal de Broglie. — De celle de MM. de la Vauguyon, de Luxembourg, Cazales, d'Eprémesnil, l'abbé de Calonne, l'abbé Maury. — Affaire du baron de Castelnau,

CHAP. IX. Institution de divers comités à l'Affemblée Nationale. — Leur but, leur pressante utilité. — Réclamation de l'ambassadeur d'Angleterre au sujet du complot contre le port de Brest. — Imputation calomnieuse faite aux gentilshommes bretons sur la dénonciation vague de ce complot. — Premières opérations du comité de Constitution,

CHAP. X. Entrevue de M. Necker avec madame de Polignac. — Son retour en France. —

#### DES CHAPITRES. 413

Accueil fait à ce ministre dans sa route, —
à l'Assemblée Nationale, — à l'hôtel-de-ville
de Paris. — Son zèle à désendre la cause
des loix & de l'humanité, 211

CHAP. XI. Contestation entre les districts & les électeurs de Paris. — Réclamation de cette ville contre l'amnistie générale accordée aux ennemis de la patrie. — Dissolution de l'assemblée des électeurs. — Nécessité reconnue d'un tribunal de lèze-nation. — Détention du baron de Bezenval prononcée par l'Assemblée Nationale,

CHAP. XII. Emeute de Saint-Denis. — Effervescence de la ville de Caën. — Fin tragique
du marquis de Belzunce. — Insurrection de
Strasbourg, — ses causes, ses suites alarmantes. — Terreur & consternation répandues dans cette ville par les excès de la garnison, 265

CHAP. XIII. Troubles de Brest. — Affaire de M. de Grimaldi. — Réaction terrible des opprimés sur les oppresseurs dans toute l'étendue du royaume. — Premiers jeux de la discorde à l'Assemblée Nationale. — Discussion sur la déclaration des droits de l'homme,

283

CHAP. XIV. Nuit fameufe du 4 au 5 août. — Destruction du monstre féodal. — Premier

#### 412 TABLE DES CHAPITEES.

hommage du ministère françois à la liberté & aux droits de la nation, १०० CHAP. XV. Réclamations de l'homme aux abus. - Difficulté de l'approvisionnement de Paris. - Désordres occasionnés par la stagnation du commerce des grains. — Députation de tous les ministres du roi vers les représentans de la nation. — Première opération de finance de l'Assemblée Nationale, 335 CHAP. XVI. Projets incendiaires des ennemis de la révolution, - leurs impostures, leurs væux pour la guerre civile. — Supposition d'édits du roi. - Débordemens de brigands dans diverses provinces. - Désolation du Maconnois & du Beaujolois. — Inutilité de toutes ces horreurs. - Mesures de l'Assemblée Nationale pour en arrêter le cours, 360 CHAP. XVII. Rédaction des arrêtés de la nuit du 4 au 5 août. - Persévérance de la noblesse dans ses généreux sacrifices. - Discussion sur la dime, - Particularités à ce sujet. -Promulgation de la grande chartre, qui abolit en France tous les genres de servitude. — Premier hommage rendu à l'Éternel par des hommes libres dans la chapelle de Versailles, 386

Fin de la Table des Chapitres.

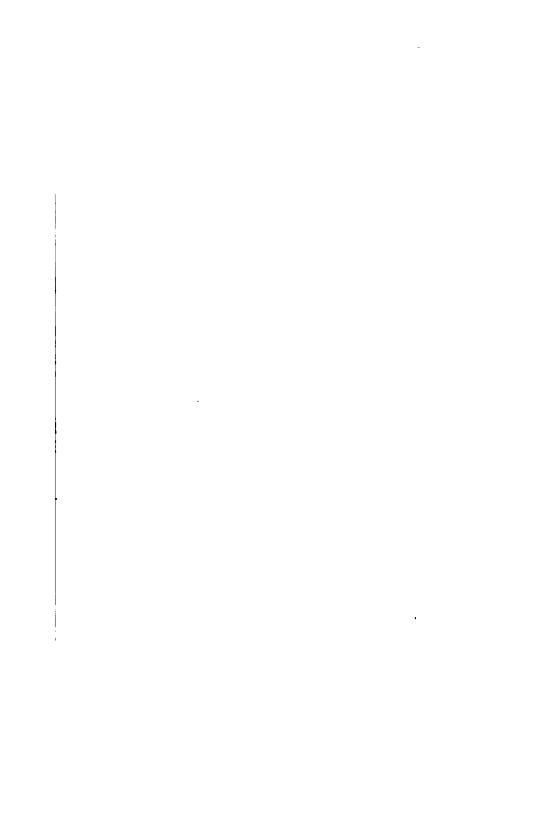

| : |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |







## 398 RÉVOLUTION DE 1789,

à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations & reconstructions des églises & presbytères, & à tous les établissemens, séminaires, écoles, hôpitaux, communautés & autres à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées. Et cependant jusqu'à ce qu'il y air été pourvu & que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement (a), l'Assemblée Nationale ordonne que lesdites dîmes continueront d'être perçues suivant les loix, en la manière accoutumée. Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu'elles soient. elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée; & jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'Assemblée Nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.

<sup>(</sup>a) L'Assemblée décréta le 13 août, qu'elle n'avoit pas entendu par le mot, remplacement, un fournissement égal & équivalent; mais seulement un traitement honnéte & convenable.